# militants nationale politique décisité

The second secon Country to Street Street The state of the s to an a state of the 20 1 ( and ) 100 大田 1

STORES TARRES 14-18 W 1724 Server of Address -- ' L MILES & SE · Volt of State & ... THE TOTAL to what to 点 雅 音 医 3 15 APR 3

MINT.

the second second

**公司** [1] [1] [2]

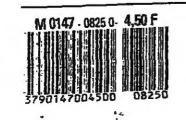

# Manifestations contre le pacte germano-soviétique La montée du séparatisme balte

# La fédération menacée

li y a quelque chose de sombrement ironique dans le défi lancé au Kremlin par les centaines de millièrs de les centaines de militers de Baites qui ont transformé mercredi en manifestation indépendentiste la célébration du cinquantième anniversaire du pactagermano-soviétique de 1939.
Aucun dirigeant soviétique, y
compris Khrouchtchev, n'a
autant fait que Milichali Gorbatchev pour libérer son pays de
l'héritage stalinien, y compris
historique. C'est sous son impulsion qu'au nom de la transpasion qu'au nom de la transpe-rance la vérité a enfin été recon-nue et a commencé d'être dite en URSS sur les protocoles secrets qui accompagnèrent le traité de non-agression conclu par Molotov et Ribbentrop.

Or c'est en se fondant sur le fait que le protocole du 23 soût 1939 (concernant l'Estonie et la Lettonie), contraire au droit international, est aujourd'hui considéré comme « nul et non avenu » qu'Estoniens, Lettons et Lituaniens (dont le sort fut réglé de la même manière per le proto-cole du 28 septembre 1939) contestent la légalité de leur rat-tachement à l'URSS. De tous les problèmes que posent les rela-tions entre nationalités au sein directement l'existence même de la fédération dans ses fron-

Le débat juridique engagé à Moscou sur cette question a un caractère un peu artificiel. La thèse officielle, développée par des proches de M. Gorbatchev, est que l'« adhé-sion » des Républiques baltes à l'Union soviétique résulte de décisions prises durant l'été 1940, confirmées par des « plésecrets de 1939. Argument falla-cieux car il est bien évident que c'est précisément ces protocoles qui, en plaçant les pays baltes dans la « zone d'intérêt » soviétique, ont ouvert la voie à leur

annexion par l'URSS. L'essentiei n'est plus aujourd'hul dans ce début histo-rique. La question est de savoir jusqu'où peuvent aller les reven-dications des nationalistes baites et de quelle tolérance le Kramiin peut faire preuve sans ouvrir la plus inquiétante des boîtes de

On pouveit pen-ser qu'un grand pas avait été fait en direction des Baltes au mols de juillet dernier lorsque le Soviet suprême de l'URSS avait adopté une résolution accordant: à leurs Républiques une forme d'autonomie économique, à compter du 1º janvier prochain. Mais les choses vont terrible-ment vite dans ce qu'il était hier ment vite dans ce qui d'act lus convenu d'appeler le « bloc socialiste », mais qui, à l'heure où la Pologne se donne un chef de gouvernement non communiste, perd chaque jour de sa cohésion. Le caractère qu'a pris contesion. Le caractere du maries mercredi la manifestation dans les pays baites — et les réactions sévères qu'elle a provoquées à Moscou — est le signe de tensions politiques qui vont être très difficiles à maîtriser.

M. Gorbatchev privilégie le dialogue pour désemorcer de telles tensions. Tel a été le cas, jusqu'à présent, avec les natio-nalistes baites. Peut-il compter que les dirigeants des « fronts populaires » qui ressemblent ces derniers feront preuve d'assez de sagesse pour éviter l'explo-sion — et qu'ils auront les moyens de contenir les revendications légitimes de leurs

# inquiète Moscou Plusieurs centaines de mil-

liers de personnes ont formé mercredi 23 août une immense chaîne humaine à travers la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie pour condamner le pacte Molotov-Ribbentrop de 1939, qui avait ouvert la vole à l'intégration des trois Républiques baltes à l'URSS. Cette manifestation, organisée par les Fronts populaires des trois Républiques, a pris parfois des accents nettement antisoviétiques. La montée du sépara-tisme balte inquiète de plus en plus Moscou, où la «Pravda» a dénoncé le discours ambigu des dirigeants du Front populaire lituarien.

Des manifestations contre le pacte de 1939 ont également eu lieu en Moldavie et en Pologne, où la Diète a adopté une résolution le condamnant

(Lire les articles de noire correspondant en Union soviétique, page 4, et de notre envoyée spéciale en Pologne, SYLVIE KAUFFMANN, page 5.) Salaires, effectifs, conditions de travail

# La rentrée s'annonce difficile dans le secteur public

A l'occasion de sa conférence de presse de rentrée, mercredi 23 août, M. Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT, a lancé un appel à l'« unité d'action à tous les niveaux possibles » pour favoriser les luttes dans le secteur public (lire page 24). Le gouvernement redoute une multiplication des conflits catégoriels portant sur les salaires, les effectifs et les conditions de travail.

M. Michel Rocard a démontré sans lendemain », et l'automne de nouveau aux Français qu'il avait le pied marin. Dès son retour du Pacifique, le premier ministre risque d'avoir bien besoin de ses qualités de navigateur. Les oracles ne le lui prédisent ils pas tous un automne social turbulent? Une mer agitée, dans laquelle il est tonjours plus diffi-cile de maintenir le cap... Des son-dages assurent même que plus de 40 % des salariés sont prêts à s'associer à des mouvements de erève sur les salaires...

Entre l'intention exprimée dans un sondage et le passage à l'acte dans son entreprise, il y a toujours un écart. Et septembre n'est géné-ralement pas le mois de l'année où l'on enregistre le plus de conflits. Mais de nombreux indices concordent pour montrer que le terrain est savorable à l'expression d'un certain mécontentement social. Le patronat de la métallurgie (UIMM) prévoit déjà que - la trève estivale sera sans doute

social « difficile ». « Si des turbulences fortes agitent le secteur public et nationalisé, écrit-il dans son dernier bulletin, et que les grèves conduisent à des augmentations de salaires, il y aura un effet d'entraînement sur le sec-

Plutôt à l'abri des conflits sociaux depuis plusieurs années, sans doute parce qu'il a su desserrer les freins sur les salaires, le secteur privé pourrait, cette fois, selon l'UIMM, être • directement attaqué ». Ce serait la grande novation de la « rentrée : Un tel risque amène l'UlMM à conseiller la prudence aux entreprises : « La gestion des rémunérations devra garder un équilibre difficile entre des dérives infla-tionnistes et une attitude trop restrictive conduisant à des grèves particulièrement inopportunes. »

MICHEL NOBLECOURT. (Lire la suite page 21.)

Frôlée par la sonde spatiale Voyager-2

Vendredi 25 août, à 5 h 55 (heure française), une sonde spatiale, Voyager-2, devait pour la première fois, à moins de 5 000 kilomètres de distance rencontrer Nentune la tance rencontrer Nentune la tance, rencontrer Neptune, la plus mystérieuse et la plus lointaine planète du système

mission de douze ans au cours de laquelle la sonde américaine aura visité quatre pla-

Quayle, vice-président des Etats-Unis, et les acteurs de la célèbre série américaine «Star Trek»: tous sont venus au Jet Propulsion Laboratory (JPL), haut lieu de la C'est le but ultime d'une pour assister à la rencontre histo-rique de Voyager-2 et de Nep-

> · Toutes les informations qu nous récevons sont susceptibles d'être dépassées dans les trois

François

WEYERGANS

Je suis écrivain

'Un roman tordu et tordant. Une œuvre

"C'est tout simplement un roman magnifique, plein de surprises. De l'art, quoi!"

GALLIMARD

and the second s

Paul Corentin Télériona

Arrivé depuis déjà plusieurs jours à Pasadena, cet astrophysicien de l'observatoire de Paris-Meudon piasse d'émotion et d'impatience. A la «magie routinière» succède laquelle se mèle l'angoisse d'un incident de dernière heure.

Jupiter, Saturne, Uranus : la réussite de la mission de Voyager-2, commencée il y donze ans, a jusqu'à présent dépassé toutes les espérances (le Monde du

> CATHERINE VINCENT. (Lire la suite page 8.)

# Le dispositif naval français en Méditerranée orientale a été allégé



PAGE 3

# Mort de Ronald D. Laing

Avec David Cooper, il avait été l'un des fondateurs de l'antipsychiatrie PAGE 24

# La nomination du nouveau premier ministre polonais

A la Diète, M. Mazowiecki a été investi - - à une large majorité par les députés PAGE 5

1939-1940, l'annés terrible

XXIX. - Une France libre encore un peu jeune PAGE 2

# La bataille dans les assurances

Axa-Midi soutient M. Goldsmith et veut s'étendre aux Etats-Unis PAGE 20

Le sommaire complet se trouve page 24

Un tiers de la population argentine au-dessous du seuil de pauvreté

# Les enfants anémiques de Buenos-Aires

Carlos Menem, qui a pris ses fonctions le 8 juillet dernier, hérite d'une situation économique dramatique. Les effets de ces difficultés sont durement ressentis par la population dont près d'un tiers vit au-dessous du seuil de pau-

**BUENOS-AIRES** de notre correspondante

Le pèlerinage à San-Cayetano vient de battre, cette année, tous les records d'affluence : la crise économique sans précédent qui frappe le pays a manifestement renforcé la dévotion des Argentins envers le saint patron e du pain et du travail ». En cette fin d'hiver austral, brandissant des épis de ble et des images du saint, près d'un million de personnes remplissaient les rues aux abords du sancmaire sans grâce de Liniers, un quartier populaire de Buenos-Aires. « Ils sont nombreux à venir implorer de san Cayetano qu'il les aide à trouver un emploi; mais ils lisent aussi les petites annonces », observe le père

Le président argentin Ruben Frassia, curé de la

Les chances de trouver du travail sont pourtant minimes. Et, avec la frustration des chômeurs, croît le risque d'une explosion sociale. Le gouvernement garde en mémoire les trois cents morts qu'avait provoqués au Venezuela, en début d'année, la mise en place d'un plan d'austérité, similaire, à bien des égards, à celui que le pré-sident Carlos Menem a lancé il y a un mois. Les autorités se souviennent aussi que la flambée d'hyperinflation consécutive aux élections, en mai dernier, avait fait dix-neuf morts lors de pillages de supermarchés dans la banlieue de Buenos-Aires et à Rosario.

L'administration péroniste cherche des boucs-émissaires et accuse des « activistes de gau-che » d'attiser le mécontentement des plus défavorisés. A Quilmes, à l'ouest de la capitale, dans un quartier de squatters, Natalia, pourtant, ne l'entend pas de cette oreille: • S'il y a des agitateurs, c'est parmi nous qu'il faut les chercher. Comment croyez-vous que se sente une mère qui ne peut donner ni déjeuner ni souper à ses enfants? C'est le désespoir qui nous poussera au pillage. .

Sous un petit hangar en tôle ondulée, les pieds dans la bone, Natalia vient de préparer, avec une quinzaine d'autres femmes, le repas de midi - une salade de pommes de terre et de betteraves rouges avec des pâtes à la sauce tomate pour deux cent cinquante enfants du barrio (quartier) dont les siens, - qui souffrent de

> EDITH CORON. (Lire la suite page 3.)

### Le Monde LIVRES

■ Les teçons de tourisme d'Henri Calet. ■ Un classique inconnu : Isidore Ducasse. ■ Le rire de Saul Bellow; la correspondance-roman d'Henry Miller et d'Anais Nin. ■ Andrzejewski et Konwicki : écrire pour compliquer la vie.

Sous le charme de Christian Bobin ; la patrie perdue de Julien Green. 
Les promenades dans l'invisible de Jacques Brosse. Les mutations du monde arabe. Pages 9 à 13

A L'ÉTRANGER: Agéria, 4,50 DA; Merce, 5 dk.; Turisée, 800 m.; Alemagna, 2 DM; Astriche, 20 sch.; Beigiqua, 30 fr.; Carada, 1,95 \$; Amilies/Réunion, 7,20 F; Côte-d'Iveire, 425 F CFA; Danemark, 11 kr.; Espagna, 160 ps.; G-B. 60 p.; Grico, 150 dr.; Venda, 90 p.; Inite, 1 800 L.; Usya, 0,400 DL; Losembourg, 30 f.; Microbga, 12 kr.; Paye-Ban, 2,25 fl.; Purtugal, 140 esc.; Sérigal, 335 F CFA; Subda, 12,50 cs.; Subsa, 1,60 fl.; USA (NY), 1,60 S; USA (others), 2 fl.





GUERRE ANS.

# 'ANNEE TERRIBLE

Malgré un échec à Dakar, la France libre accueille le ralliement de plusieurs colonies. De Gaulle est « reconnu » par Churchill, avec qui les relations sont au mieux. Mais le général devra attendre encore plusieurs mois avant de transformer le capital de sympathie dont il commence à jouir en France en un mouvement organisé.

chère petite femme chérie, . Comme tu l'as vu, l'affaire de Dakar n'a pas été un succès. Vichy, qui s'y attendait, avait pris des mesures extraordinaires [...]. Pour le moment, tous les plâtras me tombent sur la tête [...] », écrivait, le 28 septembre, Charles de Gaulle à Yvonne, sa femme, demeurée en Angleterre avec leurs enfants. Il se trompait sur la prescience de Vichy. Mais son échec devant Dakar représente assez bien ce qu'ont été les premiers mois de la France libre : une période aventureuse et incertaine. Et si Charles de Gaulle est de plus en plus sûr de sa légitimité, il n'est pas encore, loin s'en faut, le chef de la France combattante.

· Nous sommes la France », déclaret-il à René Cassin, qui s'inquiète du statut juridique des « Français libres » : non pas une légion étrangère abritée par la Grande-Bretagne, mais bien la France en guerre, qui devait d'abord rallier, si possible sans combats fratricides, l'Empire français. A défaut de l'Afrique du Nord, pour l'heure inaccessible, on visait l'Afrique noire, et surtout Dakar, politiquement et stratégiquement impor-

De Gaulle escomptait débarquer à Conakry et provoquer les ralliements par contagion. Il avait besoin de l'aide de la Royal Navy. Churchill trouva l'idée excellente (il ne lui déplaisait pas de contrôler indirectement la meilleure se de l'Afrique noire), et services, peu enthousiastes : on était en pleine bataille d'Angleterre! L'expédition fut baptisée opération « Scipion », puis « Menace ».

Dès le départ, rien ne marcha. On prit du retard. L'armada promise était assez mince (un porte-avions, mais seulement deux cuirassés d'un modèle ancien et quatre croiseurs), tandis que la France libre n'avait que 2 000 hommes sur trois avisos, deux chalutiers armés, quatre cargos et deux paquebots loués au gouvernement néerlandais réfugié à Londres. Et, sans être le moins du monde au courant (contrairement à ce qui sera dit à l'époque), il se trouve que Vichy envoyait la « force Y » pour ramener à la raison les territoires de l'AEF entrés en dissidence: Churchill proposa donc de différer l'investissement de Dakar, mais de Gaulle, qui ne voulait pas laisser la voie de l'AEF libre à la marine vichyssoise, obtint, en accord avec l'amiral anglais John Cunningham, qu'on tentât le coup.

Tout se ligua contre les Franco-Anglais. On avait escompté provoquer un choc psychologique par une arrivée solennelle : or, le 23 septembre, un brouillard épais coupa tous les effets. Les tracts lancés par avion « Aux hommes de Dakar et Français de Dakar! Joignez-vous à nous pour délivrer la France! - en devenaient peu comoréhensibles. Alors que ripostaient rapidement les défenseurs, placés sous l'autorité de Pierre Boisson, qui avait choisi la carte vichyssoise, encadrés par des marins qui avaient bien des comptes à régler avec les Britanniques, des émissaires étaient capturés, des plénipotentiaires mitraillés, des manifestants bloqués - et la parole était aux canons.

APRES l'échec d'une tentative de débarquement à quelques kilomètres de là, de Gaulle fut d'avis de renoncer. Mais Churchill, à son tour, refusa. Au troisième jour, quand le brouillard se leva, il apparut plus réaliste de lever ce qui était devenu un siège risquant de traîner en longueur, alors que le sang avait déjà coulé. La flotte francoanglaise rejoignit Freetown avant de gagner le Cameroun, où de Gaulle débarqua. Même si de Gaulle put affirmer - et il n'avait pas tort - que l'expédition avait eu le mérite de protéger

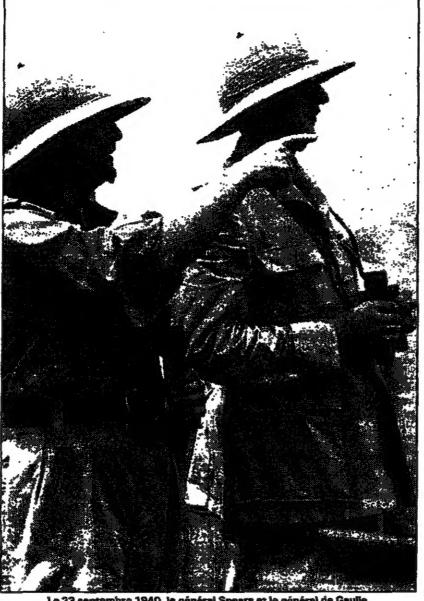

Le 23 septembre 1940, le général Spears et le général de Gaulle observent à la jumelle les opérations de Dakar.

7 août : les FFL auraient, en principe, « le caractère d'une force française ». De Gaulle en garderait le commandement (tout en prenant en compte les directives de l'état-major britannique); les Anglais prendraient à leur charge les dépenses (remboursables) de la France libre. Le Premier britannique s'engageait, par une lettre annexe, à restaurer intégralement « l'indépendance et la grandeur de la France ».

Et la solidarité des deux hommes survécut à Mers-el-Kébir et à Dakar; elle s'en trouva même renforcée. L'affaire de Dakar fit quelques vagues aux États-Unis (Roosevelt, qui s'était passionné pour l'entreprise, tint pour responsable le chef de la France libre, que de surcroît îl comprenait mal); et encore plus en Grande-Bretagne (le Daily Mirror conclusit: « Avec Dakar, nous avons sans doute touché le fin fond de l'imbécillité »). Mais au lieu de faire de De Gaulle un bouc émissaire, Churchill lui rendit un hommage appuyé.

L'investissement fait par le premier ministre était pourtant un pari. Car le mouvement piétinait. Au 4 Carlton Gardens, on voyait - mais cette liste, alphabétique, n'est pas exhaustive - Jacques Bingen (ingénieur des Mines), Georges Boris, Claude Bouchinet-Serreules, René Cassin, Catroux, Geoffroy de Courcel (diplomate), Pierre Denis-Rauzan (un agrégé de géographie), Audré Dewayrin-Passy, Henry Hauck (conservateur au musée pédagogique), André Labarthe (maître de conférences à la faculté des sciences), Muselier, Pierre-Olivier Lapie, Gaston Palewski, René Pleven (membre de la mission d'achat à Londres), Maurice Schumann (journaliste), André Tissier (maître des requêtes au Conseil d'Etat). Mais c'était, à l'exception de Boris (ancien directeur de cabinet de Blum), de Cassin (juriste renommé), de Catroux (exgouverneur de l'Indochine), de Lapie (parlementaire), de Muselier (un amiral en froid avec Darlan), des inconnus qui passaient pour des amateurs peu fia-

bert Renault (Raymond, puis Rémy), Honoré d'Estienne d'Orves (Chateauvieux). Des contacts utiles étaient pris, mais on en était encore aux balbutiements : les premiers renseignements recueillis parvenaient à Londres en

Bien entendu, Charles de Gaulle savait depuis juin que son entreprise serait politique. Mais jusqu'alors ses appels s'étaient adressés à ceux qui pouvaient porter les armes, à ses « camarades », et aux gouverneurs des territoires d'outre-mer. C'est, selon toute vraisemblance, la rencontre de Montoire qui l'incita à passer une vitesse. Ses critiques à l'égard de Vichy devenaient même de plus en plus acerbes : celui qu'il appelait encore, en juin, « Mon-sieur le Maréchal » devint un des « chefs infames ou séniles » : il ne croyait plus que les hommes de Vichy aient la volonté d'échapper à l'engresage de l'armistice. C'est pourquoi, le 27 octobre, dans le « manifeste de Brazzaville », il affirmait : 1º - Des dirigeants de rencontre ont accepté et subissent la loi de l'ennemi »; c'est pourquoi « il n'existe plus de gouvernement français »; 2º « Il faut donc qu'un pouvoir nouveau assume la charge et dirige l'effort français dans la guerre [...] », tout en pro-nant « l'engagement solennel de rendre compte de nos actes aux représentants du peuple français, dès qu'il lui aura été possible d'en désigner librement ».

Dorénavant, il se présente aussi comme ceiui qui prépare la relève politique. Pour l'aider est constitué un . Conseil de défense de l'Empire - de neuf membres, militaires et civils (Catroux, Muselier, Larminat, Eboué, Sautot [un gouverneur], Sicié [un médecin-général], Cassin, D'Argenlieu, Leclerc). Il crée le Journal officiel de la France libre, et, par l'ordonnance, nº 7 du 16 novembre, « l'Ordre de la Libération - pour « récompenser les personnes ou les collectivités qui sont signalées dans l'œuvre de la libération de la France et de son Empire » (1 059 croix seront décernées en janvier 1946). Les textes officiels débutaient dorénavant par : « Au nom du peuple et de l'Empire français, nous, général de Gaulle, chef

RESTAIT pourtant à convaincre la France captive. Mais de cette France qu'il célèbre à l'envi, dont il parie comme d'une maîtresse, il ne connaît plus grand-chose. Tout en démontant méthodiquement l'argumentaire de Vichy sur l'armistice, il choisit d'ailleurs, dans ses discours, la méthode Coué (affirmant que la situation ne cesse de s'améliorer pour les adversaires du Reich) et s'en tient à des mots d'ordre prudents. De même sur le plan idéologique : peu ou pas de référence à la démo-cratie et à la République, très peu de critiques formulées contre les mesures de la

Révolution nationale. Sans doute apparaît (les rapports des préfets le confirment) un courant de sympathie « gaulliste » que confortent les cinq minutes allouées, tous les soirs, par la BBC aux Français libres, Introduites par l'annonce « Honneur et Patrie ., elles échappaient à la censure britannique. Même s'il ne parlait que lors des grandes occasions (c'était Maurice Schamann, a porte-parole des Français libres», qui officiait le plus souvent), de Gaulie sut tout de suite établir le contact (or on évalue à 6 500 000 le nombre des « postes de TSF » possédés par les Français). Mais il lui faudra encore nombre de mois pour transformer ce capital de sympathie en mouvement et a fortiori en un organisme dont il pourrait apparaître comme le chef incon-

# XXIX - Une France libre encore un peu jeune

l'AEF, comme il l'écrivit plus tard : « Les jours qui sulvirent [lui] furent cruels ». L'échec devant Dakar affaiblissait encore la crédibilité de la France libre, en justifiant les injures de Vichy (« Les Français soi-disant libres sont les valets des Anglais • ).

C'était d'autant plus rageant que la majorité des territoires de l'AEF venaient de passer à la dissidence. selon la terminologie de Vichy. Dans la geste gaullienne, ce ralliement a pour nom « Les trois Glorieuses » des 26, 27, 28 août. La réalité est plus prosaïque. Un peu partout dans l'Empire, l'annonce de l'armistice avait agité une fraction importante des colons; la plupart des gouverneurs (à l'exception de Félix Eboué, le Noir guyanais en poste à Fort-Lamy) et des autres responsables, perplexes ou timorés, tergiversaient, prenant à quelques jours près des positions parfaitement contradictoires.

Envoyés par Londres, quelques gaillards déterminés (René Pleven, le lieutenant Hettier de Boislambert, le commandant Leclerc, le commandant Parant, le colonel Edgard de Larminat) vinrent couper l'herbe sous le pied des émissaires de Vichy, encadrer les sympathisants de la France libre, emporter l'adhésion des hésitants, rallier les petits détachements locaux et prendre le pouvoir au nom de leur chef. Ce qui fut fait le 26 à Fort-Lamy, le 27 à Douala, au Cameroun, et le 28 à Brazzaville (où Edgard de Larminat s'installait comme haut-commissaire de la France libre), ce qui entraîna le ralliement de l'Oubangui-Chari. Le tout se fit sans trop de drames, ce qui n'empêchera pas les vaincus de faire de leur éviction des récits horrifiques, la palme du faux martyr revenant au général Husson - il faisait fonction de gouverneur pour l'AEF, - qui n'avait guère perdu dans la bagarre que sa veste blanche et son lorgnon.

S'étaient déjà ralliés à la France libre les Nouvelles-Hébrides, les établissements français de l'Inde, un peu plus difficilement Tahiti, plus aisément la Nouvelle-Calédonie. L'ensemble n'était pas négligeable, et les territoires du Pacifique allaient prendre une certaine

Jean-Pierre Azéma importance stratégique. De Gaulle pouvait dorénavant parler au nom de l'Empire, ne plus apparaître comme pri-sonnier du soi britannique et s'exprimer sur les ondes de Radio-Brazzaville, promue radio officielle de la France libre. Mais il avait espéré mieux, et il fallait encore batailler les 8 et 9 novembre, sous la protection de navires britanniques,

pour obtenir le ralliement force du Gabon.

DU moins la bonne entente entre Churchill et de Gaulle avait-elle résisté. Et le maintien de l'attelage était fondamental pour la France libre. De Gaulle avait fort peu apprécié la politi-que de la Grande-Bretagne à l'égard de la France, tout au long de l'entre-deux-guerres. Mais Churchill l'avait, comme patriote et homme d'Etat, séduit, et il écrivait à Catroux : « M. Winston Churchill est intégralement l'« homme de la guerre . La partie se joue entre Hitler et lui. . En outre, comme les premiers volontaires de la France libre, il était sensible aux marques de sympathie que les Britanniques, de la famille royale au simple passant, donnaient à ceux qui étaient les « Free French ». Quant à Churchill, francophile déclaré et convaincu, il s'était littéralement entiché de ce grand imperturbable qui se prensit pour la France. Il l'imposa en dépit des réticences du Foreign Office ou des manœuvres du ministère de la guerre, qui se serait contenté de recruter une simple légion étrangère.

Selon René Cassin, il lui aurait déclaré : - Vous êtes tout seul : eh bien. je vous reconnais tout seul ». Il affirmait : « Les termes de l'armistice [...] privent le gouvernement de Bordeaux de toute liberté et de tout droit de représenter les libres citoyens français », et, le 28 juin, un communiqué stipulait que - le gouvernement de Sa Majesté reconnaît le général de Gaulle comme chef de tous les Français libres -. Dans la foulée furent négociés des accords bilatéraux, d'un genre tout à fait nouveau dans le droit international, discutés aprement et finalement signés à Downing Street le bles. Et puis, l'équipe était loin d'être solidaire, et, quand de Gaulle partit pour son long périple africain, le 4 Carlton Gardens devint un petit panier de crabes. Ajoutons qu'un certain nombre de Français réfugiés à Londres ne s'étaient pas engagés dans la France libre, reprochant à Charles de Gaulle son autoritarisme et le flou de ses prises de position en matière politique.

Enfin, l'« armée de la France »

demeurait bien maigre. De Gaulle

s'efforça de puiser dans la division rapatriée de Norvège. Le général Béthouart, partant lui-même pour la France, avait laissé le choix à ses subordonnés. Mais pour bon nombre de soldats la guerre était finie, tandis que la grande majorité des officiers affichaient leur loyalisme. Le ralliement en bloc de la 13º demibrigade de la légion, commandée par Magrin-Verneret, dit Monclar, et de son adjoint, le capitaine Koenig, fut une exception. Les voyages devenus de plus en plus aléatoires, les volontaires n'arrivaient plus très nombreux, surtout après Mers-el-Kébir. A la fin juillet, les FFL (Forces françaises libres) comptaient tout au plus 7 000 hommes, devenus 35 000 à la fin de l'année, en y intégrant les forces enrôlées dans l'Empire, chiffre qui semble resté stable jusqu'en 1942. Cela ne faisait pas des légions.

De Gaulle avait chargé, un peu par hasard, André Dewavrin (le futur colonel Passy) de gérer le deuxième bureau de son état-major. Dewayrin comprit très vite qu'il pourrait rendre aux Anglais des services qui pourraient se monnayer politiquement : ils avaient absolument besoin de connaître les intentions des Allemands, possédaient bien le matériel et le savoir-faire nécessaires, mais n'avaient plus d'agents opérationnels. Et il monta le coup de façon remarquable : au lieu d'envoyer un agent observer un petit coin, il fallait utiliser tous les informateurs potentiels en assurant la coordination par des envoyés de Londres. C'était créer de véritables réseaux de renseignements. Pendant l'été et l'automne partaient en France Jacques Mansion, Duclos (Saint-Jacques), Beresnikoff (Corvisart), Fourcaud, Gil-

► Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome i & L'Appel », Paris, Plon, 1954, 680 p.: Discours et messages, tome i. Paris, Plon, 1970, 677 p.

► Colonel Passy, Souvenirs, tome ! « 2º bureau Londres », Monte-Carlo, Solar. 1947, 236 p. ► René Cassin, les Hommes partis de rien,

Paris, Plon, 1974, 470 p. ➤ François Kersaudy. De Gaulle et Churchill, Peris, Plon. 1982, 411 p.

> Demain: Les exclus : juits, francs-maçons, communistes et autres.

1

22.75

7 -

75% "-

B12 . . - .

2....

2.77 3 4 4 5 7

STATE OF STATE OF

Story ...

3:1~

7

....

Section 1997

A Section 1

\$2.5 mm

Web.

Paragram

See Bleet

E REEL

ETTIME:

her the

Carrier III

. .

IRC

--- アイアナル かんだい

A TOTAL

THE PERSONAL PROPERTY.

# Etranger

LIBAN: après les nombreux commentaires suscités par ses initiatives

# La France allège son dispositif naval en Méditerranée orientale

commentaires que les initiatives françaises face à la crise libanaise out soulevés tant à Beyrouth qu'en Syrie on en Iran, M. François Mitterrand a teau, mercredi 23 soût, à dissiper un certain sombre d'ambiguités quant à la mission de la marine nationale en Méditerranée orientale. Il s'est adressé aussi bien à ceux qui prêtent à Paris des intentions belliqueuses qu'à ceux qui pourraient être tentés de « récupérer » les gestes de la France. Dans le même temps, M. Jean-Pierre Chevènement a aznoncé un allègement de la présence de la flotte par le retrait de fait de trois navires sur les buit qui ont été dépêchés dans la

« Il n'appartient à aucun pays ni à aucun groupe de dicter à la France ce qu'elle doit faire à propos du Liban », a déclaré le chef de l'Etat à l'occasion du conseil des ministres (nos dernières éditions du 24 août), ajoutant: - Quand la France annonce une mission de sauvegarde, et seulement de sauvegarde, les uns ne veulent pas entenconfondre sauvegarde et action militaire. Et les autres s'imaginent bien à tort que la marine française est ou sera à leur disposition ».

and the second

· · /\*/\*=4; 100

> Cette dernière phrase révèle la manvaise hameur que n'a pas dû manquer de provoquer à l'Etysée une déclaration du général chrétien Michel Aoun, publice mercredi dans France-Soir, et dans laquelle il s'appropriait, en quelque sorte, les bâtiments français. Il déclarait, en effet, attendre de ces bâtiments qu'ils soient mis à sa e disposition, ne serais-ce que pour assurer la liberté de circulation dans les eaux territoriales ». Depuis, le chef du gouvernement militaire chrétieu est revenu sur ces propos pour assurer, dans tine mise au point publiée mercredi, que la définition de la tâche de la flotte française était « une affaire exclusivement française, qui est décidée par les autorités fran-

> Quant à ceux qui - ne veulent pas entendre le sens des mots », il s'agit des alliés libanais de la Syrie qui, depuis plusieurs jours déjà, promet-tent d'accneillir les navires de la Royale à coups de canons, accusant tion militaire » an Liban et de prendre fait et canse pour le camp chré-tien. Il s'agit également de la Syrie et de l'Iran, qui, par presse officiolle

#### « Les choses

ont évoiné » Et M. Mitterrand de préciser à nouveau le sens de la présence navale française au large du Liban : « La France agit et agira conformé-ment au droit international, d'abord pour protéger ses ressortissants, avec le souci d'aider toutes les com-munautés libanaises qui souffrent. quelle que soit leur confession, et en êtroite concertation avec le comité tripartite des chefs d'Etat arabes, le secrétaire général de l'ONU et avec ses partenaires européens. » Des ment soncieux de se tenir à l'écart du bourbier libanzis et qui se sont jusqu'à présent bornés à de platoniques appels à - toutes les parties - lands de débarquement Orage.

La réaffirmation des principes dictant l'action de la France s'est accompagnée de l'annonce d'un alléent du dispositis naval. Expliquant, mercredi soir sur TF 1, que les choses ont évolué ». M. Chevènement a fait état de la « relève » de deux navires qui se trouvaient déjà sur place, la frégate Duquesne (relevée par le Cassard, qui accompagne le porte-avious Foch) et le pétrolier Var (auquel va succèder le Meuse). Parallèlement, l'aviso d'Estienned'Orves « va être ramené en arrière ». Des huit navires envoyés reste donc plus que cinq : le Foch, le Cassard, le Meuse, la frégate Jeande-Vienne et le transport de charien que de normal pour une mis-sion de sauvegarde », le ministre de réagir assez longtemps à l'avance » et fait état d'une rencontre consacrée au Liban, en juillet, avec le pré-sident. L'envoi de navires de guerre, a-t-il ajouté, a été décidé . à un moment où on pouvait craindre le pire à Beyrouth, et il n'aurait pas été normal que la France n'ait pas mis en place les moyens d'assis-tance humanitaire. Reprenant le thème développé le matin par M. Mitterrand, M. Chevenement a ensin indiqué que • la France doit rester maîtresse de sa politique ». . Un grand pays ne peut pas se laisser entraîner dans des engrenages .

Le ministre a, d'autre part, démenti - le Quai d'Orsay l'avait fait le matin - que la France ait livré des munitions au général Aoun,

comme celui-ci l'a dit à France-Solr (nos dernières éditions du 24 août). J'ai fait faire une enquête, a-t-il déclaré, et aucune autorisation d'exporter n'a été faite depuis fort longtemps, ni en 1987 ni en 1988, ni en 1989. » Sur cet aspect aussi de son entretien à France-Soir, le général Aoun a d'ailleurs publié un démenti, affirmant qu'en réponse à une question sur des livraisons de munitions pour certaines armes françaises il avait indiqué avoir « reçu une très faible quantité », saus en préciser l'origine.

A l'étranger, les initiatives fran-çaises ont suscité des commentaires mitigés. Le président George Bush a relevé que Paris avait - tenté d'être un catalyseur pour la paix » au Liben et avait » un intérêt de longue date » dans ce pays. Indiquant avoir récemment discuté de la situation au Liban avec le président Mitterrand, M. Bush a souligné que la France avait « clairement indiqué »

part toujours à Chypre mercredi,

attendant l'évolution de la situa-

Sur le plan politique, c'est l'ini-

tiative soviétique qui retient

l'attention, avec l'arrivée, jeudi 24 août, à Bevrouth venant de

Damas du vice-ministre des

affaires étrangères, M. Guennadi

née par le chef du gouvernement à

majorité musulmane. M. Selim

Hoss, puis par le président sortant

du Parlement, M. Hussein Husseini,

avant d'avoir, vendredi, des entre-

tiens avec le patriarche maronite,

de « protéger ces citoyens », « Je ne vais pas critiquer les Français pour ce qu'ils font », a-t-il ajouté.

A Alger, le Front de libération nationale (FLN, au pouvoir) a manifesté sa méliance suspectant la France, qu'il ne cite pas nommé ment. Les grands Etats qui, de par leurs interventions constantes, détiennent une grande part de res-ponsabilité dans la détérioration de la situation au Liban, profitent aujourd'hui des différends entre Arabes et envoient leur flotte sous couvert de démarches humanitaires pour tenter de recouvrer leurs zones d'influence», déclare le FLN dans

Par ailleurs, rapporte l'agence Reuter, le Vatican étudie la possibilité d'organiser une visite-éclair de Jean-Paul II au Liban. Les préparatifs d'un tel voyage ont été entamés après le 15 août, date à laquelle le souverain pontife avait déclaré ressentir comme un « commandement intérieur » lui enjoignant de se rendre à Beyrouth. Cette visite, qui nécessite un important travail prépa-ratoire, sera certainement très brève et ne sera probablement annoncée qu'au dernier moment, souligne-t-on an Saint-Siège.

s M. Chirac ≼ prend acte > de l'envoi de navires français. - Au lendemain de la déclaration de M. François Mitterrand sur la mission de la marine nationale au large du jeudi 24 sout, que « toute initiative de la France pouvant aider tous nos amis du Liban ne peut qu'être approuvée. Je prends acte de l'envoi, au large des côtes libenaises, de navires français auxquels a été exclusauvegarde ». Dans un communiqué, le maire de Paris ajoute que la situation « exige un engagement de toute la communauté internationale » et déclare soutenir e toute initiative retrouver son indépendance et son intégrité territoriale dans le cadre de

■ M. François Léotard à Beyrouth. - Le président du Parti républicain (PR), M. François Léotard, est arrivé, mercredi soir 23 août au Liban, où il a été reçu pendant près de deux heures par le chaf de gouvernement de militaires, le général Michel Aoun. A l'issue de la réunion tiellement détruit par les bomberde routh, M. Léotard a affirmé à l presse qu'il avait « tenu à saluer le général Aoun qui, pour bazucoup d'observateurs et de Français, repré-sente la réalité de la résistance libenaise et la volonté de maintanir un Liban qui soit libre et indépendant ».

# La flotte... sujet de toutes les conversations

BEYROUTH

De notre envoyée spéciale

Attendue avec espoir par les uns qui la voient déjà appuyer directa-ment le général Aoun dans sa « guerre de libération », dénoncée avec violence par les autres, la bâtiments, parmi lesqueis le porteavions Foch, croisent déjà au large du Liban, est restée, comme pré vue, invisible et hors de portée des raders de la marine libanaise.

Son « arrivée », qui fait l'objet de toutes les conversations à Beyrouth, n'a pas modifié la routine des bombardements noctumes per les Syriens et leurs alliés, auxquels a répondu, comme chaque soir, l'artillerie du chef du gouvernement militaire chrétien, le général Michel Aoun. La ligne de démarcation qui tale Ebanaise a connu, oserait-ondire, son activité habituelle. contraignant à la quasi-insomnie nombre da Beyrouthins qui habi-

La ferme mise au point du chef de l'Etat français renvoyant dos à dos ceux qui « feignent de confondre sauvegarde et action miliautres qui s'imaginent bien à tort que la marine est ou sera à leur disposition », le général Aoun, a en tous les cas, provoqué dans la soi-réa de marcredi 23 août un communiqué du bureau du chef du gouvernement militaire chrétien démentant les propos rapportés mercredi par France-Soir et dans

affirmé : « J'attends de la marine française qu'elle soit à me disposi-En attendant, sur le plan de tion pour assurer la fiberté de circulation dans les saux territoriales libanaisas. » Salon la bureau du général Aoun, qui a cependant mis propos et l'a fait notamment après une entrevue antre le général Aoun et l'ambassadeur de France au Liban, M. René Ala, le chef du gouvernement militaire chrétien surait. au contraire, affirmé que e la défi-

çaise, qui est décidée par les autorités françaises ». Ce même bureau a aussi contesté que la général Aoun ait déclaré avoir raçu « au cours des deux derniers mois un peu de munitions de la part de la France s, affirmant que Paris n'a pas livré de munitions, le bureau du général chrétien précise toutefois qu' e il est possible d'acquérir, auprès de fournisseurs autres que les Français, des munitions pour des armes françaises telles que les

nition de la tâche de la marine est

une affaire exclusivement fran-

Pendant la guerre du Golfe, la França a livré notamment un grand nombre d'obus de 155 mm à Bagdad, et une partie a sûrement été Acun puisque son artillerie en fait un large usage. En réponse à une sofficitation de la marine libanaise au début de la « querre de libération », Paris avait, à l'époque, envisagé de pouvoir répondre par l'intermédiaire de l'Irak, principal fournisseur d'armes du camp chré-

canons de 155 mm ».

matériel français.

l'aide humanitaire, c'est vendredi qu'est attendue à Beyrouth la mispar les Douze d'évaluer sur place les besoins de la population libe-neise. Il ne fait guère de doute à cet égard qu'une de ses premières demandes sera en faveur de l'électricité, dont deux millions de perdepuis, pour certaines, quinze jours à trois semaines. Pour cela, une solution : le ravitaillement de la chrétien > mais qui dessert notamment les deux secteurs de Beyrouth et leurs banlieues.

#### Entre le politique et le militaire

L'expérience négative du pétrolier Penhors, affrété en mai par la CEE et qui avait dû renoncer à sa mission en raison du refus de certains alliés de Damas, est cependant dens toutes les mémoires. Certains diplomates européens en poste au Liban ne cachent pas leur amertume à ce suiet, s'inquiétant de la réelle détermination de la l'opération, si elle devait sa renou-

Le bateau de l'UNDRO (Organisation des Nations Unles pour l'aide en cas de catastrophe) transportent des médicaments destinés à toutes les régions du Liban et qui était attendu mardi dans le port

**Amériques** 

### A Dames, à l'issue d'une rencontre avec le chef de la diplomatie

deux parties avaient soufigné « une convergence de vues sur la nécessité de constituer une commission chargée de surveiller le cessez-lefeu, lever les blocus et empêcher les livraisons d'armes aux parties souligne-t-on toujours de source officielle, ont affirmé « soutenir le triumvirat araba pour l'application des résolutions de Casablanca, qui constituent un plan exhaustif pour résoudre la crise libanaise ».

Quoi qu'il en soit, sollicité de toutes parts, le triumvirat erabe reste pour l'instant silencieux, et le Liban attend dans une relative accalmie que se débloque une situation qui oscille toujours entre le politique et le militaire.

FRANCOISE CHIPAUX

# IRAN

#### M. Rafsandjani entend respecter « les normes internationalement acceptées »

Téhéran. – Le président Rafsand-jani a déclaré, mercredi 23 août, qu jani a déclaré, mercredi 23 août, que l'Iran « doit faire parvenir son mes-srage au monde dans le cadre des normes internationalement accep-tées », et que des changements dans la politique iranienne sont possibles sur le pian « tectique », mais non sur celui des « principes ».

des « principes ».

M. Rafsandjani, qui s'exprimait devant des membres du corps diplomatique iranien accrédités à l'étranger, a ajouté : « Des époques différentes créent des conditions différentes qui peuvent affecter les actions. » Mais il a rejeté l'idée de « réforme » de la politique iranicane, telle que propagée « par les ememis de l'Iran ». Il a, en outre, invité les diplomates iraniens à écrire dans la presse des pays où ils som accrédités « pour Informer les sont accrédités « pour informer les étrongers des questions trantemes ».

Répondant apparemment aux propos de M. Rafisandjani, M. Ali Akbar Mohtachemi, qui vient d'être écarté de son poste de ministre de l'imérieur en dépit d'une demande de la majorité du Parlement, a déciaré: Proposer tout nouveau plan ou prin-"Propose foit notiveat plat of principe contraires à ceux [de Khomeiny] serait une violation flagrante de la voie tracée par l'imam. "M. Mohtachemi, qui s'exprimait à l'occasion d'une réunion d'adieu avec des fouctionnaires du ministère de l'intérieur, a des rivert Khomeiny. ajouté que, de son vivant, Khomeny avait défini les principes et les critères de « islam véritable » et, « par consé-quent, tous les responsables de la quent, tous les responsables de la République islamique dotvent norma-lement agir dans le cadre de la ligne définie par l'ancien guide ». — (AFP.)

ARGENTINE Les enfants anémiques de Buenos-Aires (Suite de la première page.)

Natalia et les autres mères vont faire les fins de marché pour récupérer des légumes fanés et des abats plutôt que de dépendre des maigres distributions de vivres du ministère de l'action sociale.

Il est vrai que le gouvernement est débordé et que les ressources publiques sont au plus bas. Selon M. Moises Ikonicoff, secrétaire d'Etat à la planification, neuf millions d'Argentins (soit près d'un tiers de la population) vivent désor-mais au-dessous du seuil de pauvreté et requièrent la multiplication des soupes populaires dans tout le pays.

sonpes populaires dans tout le pays.

Après la brutale angmentation de nombreux prix en juillet, un « billet ouvrier » a été instauré. Il garantit aux employés à faibles revenus un voyage en train, aller et retour, quotidien et à prix réduit. Les factures d'électricité et de gaz, qui ont fait des bonds jusqu'à 600% dans certains cas, pourront, par ailleurs, être payées en deux fois. Les bénéfices d'un match de football auquel participaient le président Menem et le grand professionnel Diego Maradona sont allés au ministère de l'action sociale – tout comme le premier salaire du chef de l'Etat et de plusieurs de ses ministres.

Mais un programme plus ambi-tieux de « bons de solidarité » bute sur des problèmes de financement. L'Etat doit en effet trouver l'équiva-lent d'environ 400 millions de francs

tine - qui avait nourri la Grande-Bretagne avec ses exportations de céréales et de viande pendant la deuxième guerre mondiale et qui était, en 1930 encore, la huitième puissance économique du monde — découvre avec stupeur que près de la moitié des enfants de moins de deux ans de la capitale et de sa banlieue

Des milliers d'élèves ne font qu'un repas par jour : le casse-croîte que leur fournit l'école. « Nombreux sont ceux qui ne viennent en classe que pour le verre de lait et le sandwich que nous distribuons », constate Beatriz Palacios, directrice d'une école primaire de Quilmes, au cœur d'un autre de ces quartiers improvisés qui se sont multipliés autour de Buenos-Aires, au rythme du déclin du pays. Encore est-elle aidée davantage par des dons privés que par les subsides alloués par l'Etar à son école pour beurrer les

Le gouvernement pensait pouvoir compter sur une contribution volon-taire du secteur privé. Mais celui-ci a tellement fait la sourde oreille que deux députés péronistes ont proposé une loi créant un impôt exceptionnel de 2,5 % sur le chiffre d'affaires de 1988 des mille plus importantes sociétés du pays.

Une dévote de San-Cayetano

pendant deux mois, la distribution de solidarité. Rassemblant les de vivres. De récentes enquêtes sont, à cet égard, alarmantes. L'Argen-lançait, tranchante : « Les pauvres ont toujours quelque chose à donner alors que les riches vous disent le plus souvent qu'ils n'ont pas de

> Le gonvernement de M. Carlos Menem devra donc racter ses fonds de caisses pour maintenir des programmes d'assistance pendant de nombreux mois. Seul jusqu'à présent parmi les étrangers, le gouvernement italien a consenti une aide substantielle avec un don équivalant à près de 600 millions de francs (1).

Même si la relance économique qu'a promise, à terme, le nouveau chef de l'Etat se produit, la paupérisation de larges secteurs de la société semble désormais irrémédia-ble : une réalité à laquelle la majorité des Argentins ne se sont certes pas encore adaptés. Se frayant un chemin parmi les sacs de lait en poudre qui s'entassent dans son bureau avant d'être distribués, Francisco Gutierrez, un dirigeant syndical de Quilmes, s'inquiète : « Les gens peuvent endurer cette crise pendant quelques mois ; mais je ne crois pas qu'ils accepteront que ce soit là leur neveau mode de vie. »

EDITH CORON.

(1) Une importante colonie d'origine italicame vit en Argentine; près de la moitié de la population de Busnos-Aires

# La crise de Panama

# **Divergences entre Washington** et les médiateurs de l'Organisation des Etats américains

WASHINGTON correspondence

affaires étrangères des pays mem-bres de l'Organisation des Etats américains (OEA) s'efforcent, à huis clos, de concilier les points de vue divergents des Etats-Unis et des trois médiateurs de l'OEA au sujet de Brance Les touis parisiers de Panama. Les trois ministres médiateurs, représentant l'Equa-teur, le Guatemala et Trimdad, estiment dans leur rapport qu'il est tou-jours possible d'avancer sur la voie d'une solution négociée reposant sur la création d'un gouvernement de transition à la date du le septembre, suivie d'une nouvelle élection présidentielle · aussitôt que possible Apparemment, beaucoup de pays d'Amérique latine seraient d'accord pour laisser les médiateurs poursui-vre leurs efforts. Mais la délégation des États-Unis estime que la mission n'a pas réussi et qu'il est temps d'envisager une action plus vigou-reuse pour éliminer le général Noriega.

Les trente et un ministres des

Washington, en effet, craint que wannigue, en ente, traint que ce dernier ne fasse traîner à dessein la négociation et que, pour enrayer l'offensive diplomatique engagée contre hui, il remplace le président Solis Palma par un autre civil sous son contrôle. Le rapport des médiateurs critime, nour sa part médiateurs critique, pour sa part, l'attitude des Etats-Unis sur divers

points. Les récentes manœuvres des forces armées américaines au Panama ont eu seion le rapport. un effet négatif sur les conversations et pourraient vouer à l'échec tous les efforts pour arriver à une solution pacifique... ». Les médiateurs reprochent au gouvernement de Washington de refuser de discuter avec le gouvernement du Panama et critiquent les efforts américains pour se débarrasser du gouvernement panaméen par des sanctions économiques et des pressions diplomatiques.

Du côté américain, on considère que les critiques des médiateurs sont inspirées essentiellement par le souci de ne pas être blâmés pour l'échec de leur mission. La position de Washington est inchangée, dit-on : les Etats-Unis ne veulent pas traiter avec un gouvernement contrôle par le général Noriega. On rappelle éga-lement qu'à la réunion de l'OEA du 21 juillet dernier, M. Eagleburger, secrétaire d'Etat adjoint, avait indiqué que dans l'optique américaine, l'accord intervenu sur la création d'un gouvernement de transition impliquait que le général Noriega abandonnerait le commandement des forces armées avant le 1= septembre et qu'aucun nouveau délai ne viendrait retarder une nouvelle

HENRI PIERRE.



# La « liberté » au-delà de la « frontière verte »

Il y a actuellement en Hon-grie plus de vingt mille réfu-giés roumains. Venant pour la plupart de Transylvanie, ils franchissent clandestinement la frontière dans des circons tances parfois traciques.

DEBRECEN (Hongrie) correspondance

Un long coup de sonnette réveille le centre d'accueil de réfugiés de Debrecen. Le directeur, un petit homme aux sourcils épais, se précipite. Les yeux rougis par la fatigue, les jeans et les chaussures maculés de boue, deux adolescents roumains, deux gosses presque, se tiennent debout dans l'entrée comme des automates et n'osent s'affaler sur les chaises du couloir qui sert de réfectoire. Ils viennent de

Partis des environs d'Oradéa, en territoire roumain, les deux garçons ont piqué tout droit dans une région de tourbière; 25 kilomètres au jugé, presque au pas de course dans la nuit et le brouillard, avec un vague plan griffonné sur un bout de papier faute d'avoir pu se procurer une carte. Ils n'ont rencontré ni barbelés ni patrouilles. Leur troi-sième tentative est la bonne. « Cette fois, je me serais battu à main nue pour passer », répète le plus jeune de l'équipée, qui a dix-

#### « Dieu m'a amené ici »

de Debrecen, ils vident en ricolant le contenu de leur portefeuille dans une poubelle : quelques leis frippés, leur carte d'adhérent des Jeunesses communistes, après l'avoir solgneu-sement déchirée. Dans un grand sac en plastique, ils ont entassé des vêtements donnés par l'organisation caritative de l'Eglise réformée de Debrecen et se préparent à faire du stop pour

cinq ans, il s'agit de sa troisième nuit de « liberté » sur le soi bonsoupconne l'un de ses compa-gnons de chambrée d'être un

ATHÈNES

de notre correspondant

La majorité parlementaire formée

par les conservateurs de la Nouvelle Démocratie et les députés du Ras-

semblement de gauche et de progrès

(communistes et divers gauche) a décidé, jeudi 24 août, de traduire l'ancien ministre délégué socialiste aux finances, M. Nicos Athanasso-

poulos, devant un tribunal spécial

pour son rôle dans une affaire de fraude au détriment des caisses de la

M. Athanassopoulos est accusé de

complicité directe - dans la rédac-

tion de faux certificats et d' - insti-

gation morale - pour la falsification de documents, à propos de la vente à

la Belgique de 20 000 tonnes de

mals yougoslave présenté comme produit grec : une fraude de 3,3 mil-

ions d'ECU. Le Parlement a égale-

ment décidé la comparution des fonctionnaires impliqués dans

l'affaire. Cinq députés désignés par le Parlement joneront le rôle de pro-cureur devant le tribunal.

quand un cargo chargé de 9 000 tonnes de mais acheté à la

Yougoslavie par une entreprise publique grecque part de Salonique pour la Belgique avec deux faux cer-

tificats des douanes et du ministère

de l'agriculture, présentant le char-

gement comme grec. Alertées, les

autorités communautaires se voient

ensuite remettre un faux des

douanes certifiant que le mais était

bien grec et avait été chargé dans le

port de Kavala (nord de la Grèce). Selon le rapport d'accusation, une fraude semblable portant sur 11 000 tonnes de mais s'était pro-

- J'ai les mains propres, j'ai fait

mon devoir et je ne suis pas un masioso », a déclaré M. Athanasso-

duite peu de temps auparavant.

Le scandale a éclaté en mai 1986

Communauté européenne.

GRECE: impliqué dans l'affaire du « maïs yougoslave »

Un ancien ministre socialiste

va comparaître

devant un tribunal spécial

mes genoux, mes coudes », dit-il. Pour 3 000 leis, c'est-è-dire l'équivalent d'un gros salaire mensuel, un « ami » l'a déposé tres de la frontière. Il a mis cino nuits et cinq jours pour les franchir, pataugeant dans une zone marécageuse, truffés de fossés mètre, zigzaguant entre les patrouilles, évitant les filins tendus au ras du sol et reliés à des fusées éclairantes qui per-mettent de repérer les fuyards, mais ne butant là aussi sur aucun « rideau de fer ».

A présent, il conserve comme des reliques son nécessaire d'évasion : deux boussoles, une lampe-stylo, une paire de pinces, des gants de métallo, le tout dans une sacoche de couvreur C'est un méticuleux, et bien lui en a pris : avant sa fuite. il s'est entraîné à crapahuter au soi dans la campagne avec un ami « jouant au soldat roumain ». Il a même dressé son propre chien à l'attaquer. e C'était tragique,

Un tout jeune homme ancore a eu moins de chance. En sau-tant du train qui longeait la fronperdu comaissance. Ses compe-gnors d'échappée l'ont trainé révellé dans un hôpital de la région de Debrecen. Un autre homme de trente ans montre ses tat, fait-il comprendre en souriant, de deux balles qui ont siffié

Les réfugiés de Debrecen, dont plus de 80 % appartiennent à la minorité hongroise de Transylvanie, n'étalent pas leurs déboires. Dès le lendemain de au du centre où sont épingiées de nombreuses offres d'emploi. « Ils possèdent la langue et souvent des qualifications qui nous manquent », précise un responsable. On estime que de quatre-vingt à deux cent cinainsi chaque semaine la « frontière verte ».

RÉGIS GUYOTAT.

poulos devant l'Assemblée, en recon-naissant toutefois qu'il avait couvert « avec d'autres ministres » le scan-

dale dans « l'intérêt national ». Les autres orateurs socialistes ont souli-gné que les fraudes dans les pays de

la Communauté étaient courantes, représentant 10 % du budget de

la CEE, et que tout le bruit fait

autour du scandale par les conserva-

teurs et les communistes constituait

en fait « un règlement de comptes », à des fins électorales, contre le PASOK (mouvement socialiste pan-hellénique).

M. Athanassopoulos est le pre mier responsable socialiste à compa-

raître devant le tribunal spécial

prévu par la loi sur la responsabilité des ministres, établie sous la dicta-

ture des « colonels » (1967-1974). Deux commissions parlementaires étudient toujours l'éventualité de

traduire devant cette juridiction l'ancien premier ministre. M. Andreas Papandréou, pour deux autres affaires, les écoutes télépho-

niques illégales et surtout le scan-dale provoqué par le banquier grec Georges Koskotas, accusé d'avoir

Ces commissions, ainsi que celle

qui examine les conditions d'achat

de quarante Mirage-2000 et de qua-rante F-16 par les socialistes, ont été

mises en place dans le cadre de la

politique de « catharsis » (épura-tion) du gouvernement transitoire

formé au début du mois de juillet

par la Nouvelle Démocratie et le

Rassemblement de gauche et de pro-

grès, qualifié de « mariage mons-trueux » par M. Papandréou. Le

président du Parti conservateur.

M. Constantin Mitsotakis, a réaf-

firmé mardi que les prochaines élec-

tions se tiendront au plus tard le

5 novembre, une fois la « catharsis »

DIDIER KUNZ.

accomplie.

détourné 230 millions de dollars.

# L'URSS tient à fixer les limites de la marge de manœuvre des pays de l'Est

MOSCOU

de notre correspondant

En dépit de la détente, Moscou entend bien rester un tuteur extrê-mement vigilant pour le bloc de l'Est. M. Mikhail Gorbatchev vient de le confirmer à ceux qui commen-çaient à en douter en téléphonant en pleine crise politique à Varsovie au premier secrétaire du Parti communiste polonais (POUP), M. Micczysław Rakowski (*le Monde* du 24 août).

un double rappel à l'ordre, aussi bien pour les communistes polonais, jugés sévèrement par la presse sovié-tique pour leur incapacité à surmon-ter la crise économique, que pour les Polonais en général et Solidarité en particulier. Le Kremlin leur montre ainsi qu'ils ne doivent pas se griscr de rêves et que la Pologne restant membre du pacte de Varsovie, « il n'est pas possible » d'exclure une participation des communistes au

Le message est tout aussi valable pour le POUP, excédé par la nomi-

la tête du cabinet. C'est d'ailleurs ce volet de l'intervention du numéro un soviétique qui a fait dire à George Bush, en vacancea dans le Maine, qu'il estimait que la position de M. Gorbatchev • est très positive •.

Le chef du Kremlin n'a pas hésité à marquer une pause dans ses vacances entamées début soût vacances entamées début août —
dans « un lieu agréable » que rofusent de dévoiler les officiels à Moscou, probablement une datcha des
côtes de Crimée — pour s'inquiéter
du devenir de la Pologne. Son initiative reste ignorée des Soviétiques, la presse faisant silence à ce sujet. Un porte-parole du ministère des affaires étrangères, Youri Gremits-kikh, s'est contenté pour sa part de renvoyer les journalistes aux décla-rations de ses homologues polonais.

Cette discrétion embarrassée tra-duit bien la contradiction de la poli-tique du Kremlin : M. Gorbatchev lache progressivement la doctrine Brejnev, fondement des relations entre « pays frères » du bloc socialiste depuis l'envoi des chars à Pra-gue, en août 1968, mais, dès la pre-

nation d'un homme de Solidarité à mière crise, il confirme les limites à la marge de manœuvre qui leur est

Les responsables de la diplomatie soviétique n'out pas manqué ces derniers mois de faire passer le message aux Occidentaux : l'ouverture à l'Est, d'accord, mais ne cherchez pas à en profiter en exportant « la

#### Interview de Lech Walesa

dans son discours au Parlement européen à Strasbourg en juillet, M. Gorbatchev avait somé le glas de ce que la Pravda avait défini en septembre 1968 comme la « responsabilité de chaque parti communiste devant tous les pays socialistes et l'ensemble du mouvement commu-niste ». Il avait admis la possibilité pour les non-communistes de jouer un rôle majeur dans les gouverne-ments à l'Est. En privé, des membres de sa délégation avaient même affirmé qu'à leurs yeux le POUP avait manqué le rendez-vous de l'histoire, un virage qu'ont su négocier à tumps les dirigeants hongrois pour se retrouver à la tête des réformes.

La presse de Moscou suit avec une extrême retenue les événements du bioc socialiste, les débats à Varsovie sont traités avec laconisme, le plus souvent sans commentaires. Comme à l'habitude, les Nouvelles de Moscou jouent les avant-gardes. La semaine dernière, le magazine de la perestroika defendait l'idée d'une « finlandisation à rebours » pour les pays du pacte de Varsovie, qui, sans nuire aux impératifs de la défense ceur vers les promesses du marché économique occidental.

Cette fois, il a la primeur pour un média soviétique d'une interview de Lech Walesa. Le ches de Solidarité se garde bien de parier du passage du socialisme au capitalisme. Il pré-fère constater que « les Soviétiques et nous avons senti le goût de la liberté, », et qu'ils « almeraient constitre maintenant celui du poin frais et du jambon ».

Importantes manifestations pour l'anniversaire du pacte germano-soviétique

# Moscou s'inquiète de la progression des idées séparatistes dans les Républiques baltes

Plusieurs centaines de milliers de Baltes ont participé, mercredi 23 août, à une gigantesque chaîne humaine organisée par les Fronts populaires de leurs trois Républiques pour marquer le cinquantième anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop. Ce pacte, longtemps présenté à Moscou comme une mesure strictement défensive, avait permis à Staline d'envahir la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie en septembre 1939, quelques semaines après l'entrée des troupes de Hitler en Pologne. D'importantes manifes-tations ont d'ailleurs également eu lieu mercredi dans plusieurs villes de Pologne, ainsi qu'en Moldavie, absorbée par l'Union soviétique en

La célébration de cet anniversaire a pris dans les trois Républiques socialistes baltes d'URSS une connotation extrêmement nationaliste, qui inquiète manifestement de plus en plus Moscou. Reprise par l'agence l'ass, la *Pravda*, l'organe du PC soviétique, a publié mercredi une sévère mise en garde au mouvement lituanien pour la perestrolla, le Sajudis, accusé d'encourager de plus en plus onvertement les idées séparatistes.

Réunis en session extraordinaire à Vilnias, les deux cent vingt membres du conseil central du Sajudis, le Semj, véritable Parlement parallèle lituanien, ont marqué l'anniversaire du pacte en votant solennellement une résolution indiquant qu'ils entendaient œuvrer au rétablissement d'un État lituanien indépen-dant - sans subordination politique, culturelle ou administrative à l'Union soviétique ». Selon un jour-naliste présent à la réunion, certains membres du Semj auraient souhaité un appel direct en faveur de l'indé-pendance. Ils se sont heurtés à la direction du mouvement qui aurait fait valoir que le moment n'était pas encore venu pour une telle initiative de la part du Sajudis.

Symbolisant l'unité des trois Républiques, la chaîne organisée par les fronts populaires s'est fermée à 19 heures précises, pendant que les cloches des églises se mettaient à sonner à toute volée. Partant à son extrémité nord d'une tour médiévale de Tallin, capitale de l'Estonie, elle atteignait la place centrale de Vilnius, la capitale de la Lituanie, à 560 km de là, après avoir traverse la

### < L'occupation soviétique »

Les organisateurs avaient appa-remment renoncé à la faire aller jusqu'à la frontière polonaise, par crainte d'incidents. Contrairement aux pays Baltes, où la journée s'est déroulée dans la ferveur, les commémorations du côté polonais de la frontière ont pris un tour plus agressif. Des bagarres ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dans le port de Szczecin, sur la Baitique. A Varsovie, un groupe de mille cinq cents personnes s'est rendu devant l'ambassade d'Union soviétique aux cris de . Soviets Go Home ». Jamais de mémoire de polonais une telle manifestation n'avait été autorisée en tel lieu.

Les Fronts populaires des trois pays Baltes out rendu officiellement

publique, mercredi, leur déclaration commune appelant les nations du monde à dénoncer comme illégal « depuis le jour de sa signature » la pacte Molotov-Ribbentrop : · Aujourd'hui, cinquante ans après, nous en appelons à nos amis du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest : les pays Baltes se trouvert au seuil de l'Europe», peut-on y

A Tallin, où les drapeaux tricolores bleu, noir et blanc, les couleurs de l'Estonie, redevenues officielles

reportage de plusieurs minutes sur cette journée, en affirmant qu'il ne fallait pas y voir de - manifestation d'esprit séparatiste », un de ses commentateurs a souligné cependant qu'il serait « politiquement natf . de vouloir revenir sur l'histoire. La Literatournala Gazeta publie pour sa part un appei de l'Union des écrivains de la Fédération de Russie appelant « tous les citovens d'Estonie, indépendamment de leur nationalité, à faire

STOCKHOLM

depuis cette année, claquaient au vent, un moment de silence a été observé lorsque les cloches se sont tues. Puis la foule s'est mise à entonner l'hymne national et à scander inlassablement « Liberté ! liberté ! ». De nombreuses banderoles étaient brandies, dénonçant le pacte de 1939, mais s'en prenant aussi à l'occupation soviétique ». Russes, rentrez chez vous! =, L'Estonie n'appartiendra jamais à l'Union soviétique l., pouvait-on

La télévision estonienne a estimé à sept cent mille le nombre de per-sonnes ayant participé à la chaîne en Estonie. En Lettonie, un porteparole du Front populaire letton a indiqué que les gens étaient bien plus nombreux que les deux cent mille nécessaires pour former la chaîne. Dans la très catholique Riga, les cloches ont sonné tout au long de la journée, chaque quart d'heure. La aussi, flottaient partont les couleurs rouge-blanc-rouge. Pour Vilnius et la Lituanie, l'agence Tess, elle-même, donnait un chiffre de participation de 500 000 personnes, soit un sixième de la population ; les nationalistes parlaient du double.

La presse soviétique, qui a publié ces derniers jours dans ses colonnes de nombreux commentaires sur les circonstances entourant la signature du pacte de 1939, s'émeut d'une manière générale du caractère émo-tionnel des événements de ces derniers jours dans les pays Baltes. Si la télévision soviétique a diffusé un mettre en échec les forces qui s'emploient à opposer les peuples ».

Les Républiques baltes ont rem-

porté une victoire inattendue le mois dernier lorsque le Soviet suprême de l'URSS a autorisé leurs parlement à appliquer à partir du le janvier 1990 des formes d'autonomie économique. Manifestement, certains craignent maintenant à Moscou que les choses aillent trop loin. Dans son article de mercredi la Pravda s'indigne notamment contre la terminologie désormais employée à Vilnius, où les Lituaniens parlent « d'occupants ou d'immigrants » pour dési-guer les non-Lituaniens et « d'empire » à propos de l'URSS. La Pravda dénonce « l'augmentation dans la presse lituanienne du nombre d'articles tendancieux déformant l'histoire», de caricatures montrant une URSS déchirée et éclatée entre ses différentes Républiques ne tenant ensemble que par des épingles. Elle s'indigne qu'en août, lors d'une réunion en Suisse des représentants de la diaspora lituanienne, à laquelle assis-taient des députés lituaniens, membres du Sajudis, ainsi que M. Youris Paletskis, le chef du département idéologique du comité central du Parti communiste lituanien, un document a été signé qui parle de · l'occupation de la Lituarie par les Soviets .. . Cette double politique, souligne-t-elle, ne peut aboutir qu'à la mésiance, à l'impasse et à la crise. > - (AFP, Reuter, Tass.)

## ROUMANIE Bucarest et la «capacité intellectuelle »

de M. Mazilu

Les autorités de Bucarest estiment que M. Dumitru Mazilu, l'expert roumain de la souscommission des droits de l'homme, qui a dénoncé le « règne de la démence » dans son pays (le Monde du 23 août), e ne dispose pas de la capecité intellectuelle nécessaire a pour rédiger un rapport de l'ONU.

Dans une note verbale remise aux Nations unies à Genève, la mission roumaine auprès de cet organisme souligne que le rap-port de M. Mazilu (parvenu clan-destinement) contient des « ellégations diffamatoires et tendancieuses ». Elle rappelle qu'en 1972 l'expert avait publié un texte dans lequel il faisait l'éloge des libertés garanties par l'« existence libre » dont bénéficient les travailleurs roumains. C'est « à l'évidence suite à sa maladie, depuis 1987, poursuit la mission, que M. Dumitru Mazilu ne dispose plus de la capacité intellectuelle nécessaire pour faire une analyse objective. responsable et sans préjugés, qui puisse constituer un rapport conformément aux exigences de I'ONU >. Les Nations unies n'ont toujours pas pu entrer en contact avec l'expert qui est retenu dans son pays, il souffrirait, selon sa belle-mère, de troubles cardiaques. - (AFP).

# TURQUIE

### Interruption de la liaison ferroviaire avec la Bulgarie

Afin de contenir un affiux incon-trûlé de réfugiés bulgares de souche turque, la Turquie va interrompre sa principale liaison ferroviaire avec l'Europe à partir du samedi 26 août, l'Europe à partir du samedi 26 août, a annoncé le ministère turc des affaires étrangères. Le train quotidien qui relisit Munich à Istanbul, via la Bulgarie, avait encore permis mardi à plus de cinq cents Bulgares de souche turque de se réfugier en Turquie sans le visa obligatoire instauré le jour même. Désormais la seule liaison ferroviaire avec l'Europe se fera via la Grèce. La cirl'Europe se fera via la Grèce. La circulation du train direct est suspen-due pour une durée illimitée, mais cette décision « pourra être réexo-minée si les Bulgares s'engagent à ne plus envoyer de réfugiés par ce

Une commission de l'ONU devait entamer jeudi 24 août à Ankara une visite de quatre jours en Turquie, dans le but de préparer un rapport sur les réfugiés de Bulgarie. Cette commission, qui s'est rendue mardi à Sofia, doit notamment visiter les camps de réfugiés situés près de la frontière commune et s'entretenir avec les autorités tarques de tous les aspects du problème. La Turquie se aspects du problème. La Turquie se dit prête à accueillir tous les membres de la minorité bulgare qui choisissent d'émigrer e quand une convention d'immigration sera signée par Sofia et Ankara ». – (AFP.)

..... Marie de

W 14 10

4. 22. 36. A SECRETA . COLUMN TO THE PARTY NAMED IN · Dimmit The second The second second

- 444 -The second second of min Calabase -- 44 5 49 144 

"一个是一种人

一日 化中国

\*\*\*

地上1013

Bur Park

HEXTER.

N. 1

一 一 一 一 一 五 五 五 一十十二 一

icer les limites

141

24 1. A 4 40 V 22 23 42 . . 2 4 4 and the second

194 1 4 194

LA SE SECRETARIO

100

Zuamia sous le bres, de conclure par une intervention révélatrice du tou et de l'éthique propres aux élus de Soli-darité. À un député du petit Parti démocrate qui défendait la petite de mort pour les juges et procureurs des années de terreur, Michaik a répondu, du hant de ses années de prison : « J'ai eu affaire à ces procureurs et à ces juges et suis donc à même de com-prendre la volonté de rendre leurs noms publics, mais dans un souci de vérité historique et non pas de ven-geance. Quand l'entends lancer depuis cette tribune des appels au maintien d'entendre un appel au sang ».

#### Le général Kiszczak et les « effets de la démocratie »

sieurs années. » Pour l'essentiel le ministre de l'intérieur, qui avait fait appliquer la loi martiale après le 13 décem-bre 1981, a dit : « M. Mazo-pre 1981, a dit : « M. Mazowiecki est une personnalité remarquable et le poste de premier ministre sera en de bonnes mains. C'est un homme sage, doué d'une forte personnalité. Le POUP soutiendra le gouverne-ment Mazowiecki sur toutes les questions qui seront dans l'inté-

# POLOGNE: le vote d'investiture de M. Mazowiecki

# L'aimable discorde de la Diète de Varsovie

M. Tadeusz Mazowiecki a nt furesti à une large majorité, par la Diète, jeudi 24 août à Varsovie, premier ministre du gouvernement polonais. Sur un total de 423 votants, M. Mazowiecki a recueilli 378 voix en sa faveur. 4 députés se sont prononcés coutre. Ou a compté 41 absten-tions. Le vote a en lieu, à main

levée et a été retransmis en direct par la télévision. Proche conseiller de Lech Walesa, désigué samedi dernier par le président Jaruzelski, M. Mazowiecki devient alusi le premier non-communiste à diriger l'exécutif depuis plus de quarante aus dans un pays

de notre envoyée spéciale

C'était une de ces journées historiques comme la Pologne eu vit presque quotidiemement depuis trois mois : le grand hall de marbre blanc de la Diète bourdonnait de conversations, d'allées et vennes et d'éclais de rire. L'hémicy-cle avait été déserté après le premier vote à l'unanimité, mercredi 23 aoîtt, de cette étomante législature. Symboliquement, cette unanimité des êtres de Solidarité aux communistes, s'est faite sur la condamnation du pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939 et de ses protocoles secrets qui plaçaient la Pologne orientale dans la zone d'influence de l'URSS.

Dans les couloirs, en marse d'une

Dans les couloirs, en marge d'une réunion du goupe perlementaire du POUP, on racontait que quinze députés communistes avaient déposé sur le bureau du président de la Diète une demande de révision de l'article de la Constitution de l'article de la Constitution qui assure un rôle diri-geant au Parti communiste. Le groupe parlementaire du POUP a finalement décidé de créer une commission char-gée d'examiner la question de « l'abo-lition » du rôle dirigeant du part.

lition » du rôle dirigeant du parti.

Abolition est un mot tout à fait an goût du jour, et la Diète débattait dans l'après-midi en première lecture un projet de loi déposé par le groupe parlementaire de Solidarité (OKP) sur l'abolition de la peine de mort. Sage et appliqué, Jan Rokita, jeune juriste de Cracoule, a présenté un réquisitoire très homète, ainon passionné, et techniquement bien argumenté contre la peine capitale. Bien peu de la douzaine d'orateurs qui lui ont succèdé ent ouvertement défends la peine de mort, la plupart se déclarant favorables à un moutoire de cinq ans. « On verra bien moratoire de cioq ans. « On verra bien si l'on peut vivre chiq ans saus peine l'un d'eux, tandis qu'un de ses collè-gues communistes se demandait à « la RDA, qui a aboli la peine de mort, est plus demorte que la Hongrie qui

Ce débat a aussi donné l'occasion à Adam Michnik, arrivé avec la revue

Interrogé par des journalistes dans les couloirs de la Diète, mercredi 23 août, le général Kiszczak – qui a dû renoncer à former un gouvernement de coalition avec M. Mazowiecki - s fait quelques confidences sur son expérience de ces demières modéré. Tout ce qui se passe en ce moment ne me surprend pas. J'étais l'un des architectes de la démocratie parlementaire en Pologne, et j'ai subi les effets de cette démocratie. C'est une chose normele, ce qui arrive était prévisible. Simplement je ne pensais pas que cela ireit aussi vite. Je pensais que ça prendrait plu-

dans les mains des communistes on des procommunistes. « Il ne suffit pas que le prender ministre soit des nières pour que la situation change! », s'est écrié un député, M= Staniszewska, après le sénateur Andrzej Wajda qui proposait, pour assurer le pluralisme à la télévision, une direction pour change change. Le projet de loi ne passera sans doute pas, reconnaît Jan Rokita, car il est encore trop tôt, « mais c'est le rôle de la Diète de préparer l'opinion ».

La « ménagerie » d'OKP était en tout cas très attentive, mercredi matin sux déclarations de M. Mazowiecki qui commençait à se glisser véritable-ment dans la pean d'un premier minis-tre, trouvant les accents de l'ermeté et serui par une mariomette », a-t-il iancé M. Masowiecki à ceux qui s'inquiétaient des rapports de force au sein de la large coalition du gouvernedecisions », a-t-li encore dit. « Nous abordons une nouvelle étape dans l'Histoire et même si ce gouvernement ne dure pas longtemps cela c'est déjà d'une grande importance. Je regrette que M. Gierek aft trop souvent en recours à cette formule, mais je vous demande de m'aider dans cette-période de transition. » Les parlementaires de Solidarité hui out cusuite fait. part de leur inquiétude, en particulier sur le maintien de secteurs comme l'information, l'éducation et la justice dans les mains des communistes ou des

Les couloirs de la Diète offrent un spectacle d'enthousiasme et de bonne lumeur qui contraste assez cruelloment avec la morosité et le désespoir de la vue. Le vice-premier ministre sortant. M. Sekula, ne vient-il pas de

magasins et les caisses de l'Etat sont vider? » Les responsables communistes no tarissent pas d'éloges sur M. Mazowiecki « une personnalité remarquable », selon le général Kiszozak (voir encadré). « Cest un bon choix. Il va pròner la discipline dans l'administration, c'est très blen », renchéra M. Oleksy, ministre sortant des relations avec les syndicats, qui rit encore qu'un journaliste étranger poisse s'intéresser « à un ministre déchu ».

Oui M. Oleksy a l'impression de

nouvelle, il y a là des gens qui ont attendu longtemps, qui sont proches de leur électorat et ont besoin de se

temps. J'entends déjà des critiques dans la société. L'histoire de la Polo-gne est trop riche en forts en gueule et en décisions jamais prises ». C'est un peu aussi l'opinion de Jerzy Liben, ministre sortant de la radicté-

C'est un peu aussi l'opinion de Jerzy Urban, ministre sortant de la radioté-lévision. l'un des rares à se montrer tiède à l'égard de M. Mazowiecki, qu'il « connaît peu » : « Le Parlement est en train d'apprendre les procédures démocratiques, et le public critique ces débats », dit M. Urban, qui se déclare favorable à une direction poli-tiquement mixte à la tête de la radiotectare lavorable à une unecton pon-tiquement mixte à la tête de la radio-télévision, un élément crucial des pourparlers entre le POUP et l'équipe de M. Mazoviecki, Autre ministre sortant, de la santé cette fois, M. Planeta-Malecka, tout sourire sous sa fiamboyante chevelure rouge, juge l'évolution actuelle « très préoce, et M. Mazowieck

L'une des étoiles montantes du POUP, Marcin Swiecicki, jeune réformateur, chargé des questions économiques, se déclare confiant et peuse que le parti obtiendra plus de trois portefeuilles dans le prochain gouvernement; il revendique celui des affaires étrangères, et s'inquiête de la situation sociale, « très inquiêtante, car les syndicats ne maîtrisent pas les grèves ». Perdu dans le grand bureau vide oni

un an : « Mais je n'ai jamais cesse de croire que ca arriverait; toutes ces amées difficiles ne m'ont pas brisé ». Ses nouvelles fonctions hui valent un salaire de !00 000 ziotys par mois — 13 dollars au taux du change libre, s'amuso-t-il à dire. Et il a d'û laisser sa terme aux soins de sa fenume et de son

gendre.

D'autres paysans, ceux du (ZSL), Parti paysan unifié, l'ancien allié du POUP, et qui a tout fait basculer en passant du côté de Solidarité accuellaient à leur tour M. Mazowiecki qui a provoqué une mini-rébellion dans le groupe parlementaire en refusant de dire cambien il attribuerait de ministères au ZSL. Trois ou quatre députés sont revenus à la charge plusieurs fois, très excités, menaçant de ne pas voter pour le premier ministre jeudi. M. Mazowiecki a tenu bon, se coutentant de prometre deux postes de vice-premiers ministres, l'un au ZSL, l'autre an Parti démocrate. La réunion avait toutes les allures d'une classe disl'autre an Parti democrate. La réunon avait toutes les alimes d'une classe dissipée partant de rires gras lorsqu'un élu demande à M. Mazowiecki quelle place auraient les femmes dans son gouvernement... Mais tel un bon maître d'école consciencieux, le premier ministre désigné, qui devait affronter jeudi matin avant son élection le prouve pardementaire de POLIP a groupe parlementaire du POUP a réussi à convaincre par un argument final : « Si J'échoue, réfléchissez : qui

# **Afrique**

pational Herald Tribune du 24 août

### AFRIQUE DU SUD

#### L'ANC annonce une semaine d'action de masse

Le Congrès national africain (ANC, interdit en Afrique du d'action de masse à l'occasion des élections législatives du 6 septembre, desquelles est exclue la majorité noire, a annoncé, mercredi 23 août, à Lusaka, un communiqué de l'organisation.

Cette semaine d'action comprendra e toutes les formes d'offensives », dit le communiqué, qui appelle la majorité noire à ne pas prêter attention au discours du gouvernement sud-africain sur la réforme de l'apartheid. . Le discours trompeur sur les réformes ne peut inciter le peuple à abandonner le combat », affirme l'ANC.

D'autre part, la police sudafricaine a utilisé, mercredi, des gaz lacrymogènes contre des personnes, parmi lesquelles l'archevêque anglican du Cap, Desmond Tutu, qui sortaient d'une église de la township noire de Guguletu, près du Cap, a affirmé dans un communiqué l'attaché de presse du prélat. - (AFP.)

# SÉNÉGAL

#### M. Abdou Diouf propose le « gel » de la Confédération de Sénégambie

Dakar. - Le président Abdou Diouf a proposé mercredi 23 août à la Gambie le gel du fonctionnement de la Confédération de Sénégambie. constituée en 1981 entre le Sénégal et la Gambie, estimant que celle-ci avait échoué dans ses objectifs d'intégration des deux Riats, qui lui préférent une coopération privilé-

Dans un message télévisé, le chef de l'Etat s'est déclaré convaince qu'il a'y avait actuellement tion ». Il a souligné que les institu-tions sénégambiennes « tournent à vide » et qu'il ne sert à rien de tenir des cons les conseils des ministres et des éances de l'Assemblée de la Conféétances de l'Assembles de la Come-dération « si aucun progrès réel ne se fait dans la solution des pro-blèmes de fond de l'intégration des deux Etats ». — (AFP.)

# ALGÉRIE

# L'Assemblée nationale sur la sellette

engendré par les émeutes d'octobre 1988, l'Assemblée pationals algérienne est sur la sellette. Dans un communiqué diffusé mardi 22 soft et rapporté par l'AFP, un organe commun de plusieurs partis en cours de légalisation, le Comité de solidarité et de liaison inter-associations (CSLIA), affirme qu'elle ne peut représenter la souveraineté popu-laire ni les aspirations à la démo-

cratie's et demande se dissolution. Quelques jours auparavant, la Ligue algérienne des droits de l'homme (LADH) — qui, tout en menant un combat utile, semble avoir ses entrées dans les sphères dirigeantes et a été reconnue par les autorités – en appelait au président Chadli pour qu'il demande, comme la Constitution le lui permet, une seconde lecture d'une loi électorale et d'une loi sur l'information adop-tées, après amendements, en juillet, parce que certaines dispos « heurient de front la volonté démo-cratique exprimée par la société

La LADH critiquait « l'Inspira-tion zénophobe, voire raciste », d'un article limitant l'éligibilité aux can-

Fausse alerte pour la cellule de crise qui avait été mise en place

au Quai d'Orsey après l'annonce

du détournement d'un Airbus d'Air-Frence assurant la llaison

Paris-Alger, dans l'après-midi du mercredi 23 août (nos demières

éditions du 24 août). L'affaire était prise très au sérieux dans la

mesure où l'on pouvait craindre

une riposte terroriste à l'action de

la France au Liban, d'autant que

l'agence Algérie Presse Service

annonçait que les pirates de l'air soigeaient la tenue d'une confé-

rence internationale sur ce pays.

En fait de commando, il s'agis-

sait d'un ressortissant algérien de

trente ans, Said Djemei, frappé

d'une mesure d'expulsion du terri-

toire français, après plusieurs

receis. A l'aéroport d'Orly, Saïd Djernel s'est mortiré très sgité

Elue pour cinq ans en février didats dont les conjoints ont « la prévue en décembre. Pour avoir le 1987, sans avoir à affronter des candidats d'opposition, et soupçonnée de résister au vent de réforme ayant épousé une Européenne. Elle report de ce scrutin au 10 mars et interdisant la parution de nouveaux journaux d'informations générales en langues étrangères (le statut d'El Moudjahid, le grand quotidien francophone déià existant n'étant pas modifié dans l'immédiat). Sou-haitée notamment par les journalistes du quotidien en langue arabe concession majeure aux partisans de l'arabisation totale de la presse, de l'enseignement et de l'administra-

> tidien Al Chaab qui vient d'annon-cer que le président avait ell'ective-ment demandé le réexamen de la loi sur l'information par les députés et avait saisi le Conseil constitutionnel de la loi électorale. Le journal donne, il est vrai, une version un peu différente des griefs formulés contre ces textes. Quelles que soient les rai-sons du président Chadli, son désa-veu des députés semble de taille.

Que l'Assemblée nationale soit dissonte ou non, la volonté populaire devrait s'exprimer lors de l'élection des nouveaux responsables locaux

Le détournement d'un Airbus entre Paris et Alger

Fausse alerte pour la cellule de crise

l'objet d'une fouille à corps, à bord du vol d'Air Frence 2323 qui a décollé à 12 h 50. Tout débute

lorsque l'Airbus A-300 B, empor-

tant cant deux passagers et traiza membres d'équipage, commence à survoler la Méditerranée. Said

Diemel fait passer un petit mor-

commandant de bord, Joseph

Valst, car il ne pourra jamais

Menaçant l'équipage avec un

objet « très dangareux » camouflé sous son blouson, pour faire

croire à des explosifs, il demande

trois aéroports refusent tour à tour d'accueillir l'Airbus.

Le commandant de bord

obtient finalement de se poser à

que l'avion se pose à Tunis, puis à

ceau de papier à l'hôtesse pour le

dénoncent des » pratiques dila-toires » visant à limiter leur action. Ce vote sera un test important, car le mécontentement s'exprime de plus en plus par la contestation des autorités locales et les occupations de mairies. Même si, comme le dit l'opposition, le mode de scrutin à l'Assemblée nationale peut préserver la - rente de situation - du FLN, une défaite de l'ancien parti unique aux élections régionales bouleverserait l'échiquier politique.

Dans un pays en proie au chômage des jeunes et en pleine crise d'identité, des élections vraiment libres autoriseraient sans doute les plus grands espoirs pour le Front islamique du salut, premier parti d'inspiration religieuse en voie de naissance officielle au Maghreb. Ses succès constitueraient un véritable saut dans l'inconnu, quoi qu'en dise une partie de la bourgeoisie européanisée qui essaie de se rassurer en murmurant que le pouvoir est assez adroit pour avoir « infiltré

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE.

pirate le manque de carburant. Un

cordon de policiers algériens

entourent aussitôt l'appareil et

Diamel laisse sortir les passagers

avent de se rendre. Il se révéléra

alors que les « explosifs »

n'étaient qu'un vaporisateur et

une sevonnette... Au cours d'une

brève déclaration à la presse,

avant d'être emberqué par la

police. le condamné de droit com-

mun se donnera quand même le

plaisir d'évoquer son combat pour

la fameuse conférence internatio-

Le ministre français des

affaires étrangères, M. Roland

Dumas, a exprimé sa « reconnais-

sance à l'égard des autorités

algériennes qui ont permis cet

nale sur le Liban...

heuraux dénouement ».

# MAROC

#### **Protestations** après la mort d'un gréviste de la faim

L'Organisation marocaine des droits de l'homme (OMDHindépendante) a accusé, mardi 22 août, les autorités d'être responsables du décès du gréviste de la faim Abdelhack Chbada (le Monde du 23 juin). Dans un communiqué distribué à la presse à Rabat, elle tient les pouvoirs publics pour res-ponsables « de ce qui est advenu et de tout ce qui pourrait résulter de l'indifférence à l'égard de ce pro-blème ». Elle demande aux autorités do a mettre fin à l'isolement inhumain - des autres grévistes de la faim, de permettre à ses membres de leur rendre visite et de constituer une commission mixte ayant pour mission d'- établir un dialogue » AVEC CILL

Cette affaire a suscité, mercredi, un communiqué d'Amnesty Interna-tional qui demande aux autorités marocaines de satisfaire les exigences des autres prisonniers pour de meilleures conditions de détention. Plusieurs organisations d'opposants créées en France ont, par ailleurs, exprimé leur émotion.

Le FAIT FRANÇAIS dans le monde LES MOISSONS DE LA FRANCITÉ

instre de la France 3º experimentale.)
Restource, économie des 43 pars d'appression française.
Deut de la mar : les zones maristimes unit bien des protongarients eternitorieurs des Etnis meraise France :
2º domaies environis mondrill. Serocure des Etnis
d'expression française : métropole, les 10 DOM-TOM,
la zone tiene, conférence frança-énezire (40 respire). ICTT (40 national et la possible UDELF (Linion des Etan

MARTINOT DE PREUIL 49560 NUEIL-SUR-LAYON

# - (Publicité) -

Un autre visage de l'Europe Seul ouvrage en français du nonveau premier ministre polonais Tadeusz Mazowiecki

Disponible chez les Editions Noir sur Blanc Le Mottà, 1147 Montricher, Suisse ou par SEDES, 88, boulevard Saint-Germain





# Politique

Le voyage du premier ministre dans le Pacifique

# M. Rocard souhaite que Wallis-et-Futuna dépende moins de la métropole

M. Michel Rocard, qui arrivait des îles Fidji et était attendu 24 soût une visite d'une journée sur le territoire de Wallis-et-Futuna. Le premier ministre a expliqué aux Wallisiens et Futuniens que «développement et solidarité sont les deux grandes orientations » qu'il leur propose.

M. Rocard, qui a inauguré divers équipements, a notam-ment coupé le ruban de la station terrienne de Wallis, qui permet désormais au territoire d'être relié au reste du monde par le téléphone automatique.

ROYAUME DE WALLIS de notre envoyé spécial

Comme il est de coutume en pareille circonstance, le royaume de Wallis a réservé à M. Michel Rocard jeudi 24 août un accueil guirlandes de frangipanier et guirlandes de frangipanier et d'hibiscus à profusion, collerettes et sissis (sorte de jupe) de bienvenue offertes au visiteur, chants, danses, farandoles de drapeaux tricolores agités par les enfants. Bref, toute l'île a vécu jeudi au rythme de la visite du premier ministre. Comme l'a dit le chef de circonscription de Wallis: «Il n'y a pas eu spécifiquement d'arrêté précisant que c'était un jour férié, mais tout le monde l'a compris comme ca »...

ompris comme ca ...

M. Rocard, lui, ne s'est guère laissé distraire par cette atmophère de liesse. Otant systématiquement au bout de quelques secondes les divers couvre-chefs — dont une superbe casquette en écorce de coco-tier marquée de son nom — qui lui étaient successivement offerts, le chef du gouvernement, à peine achevé le rite ingrat – sur le plan gustatif – de la, dégustation du « kawa » royal a prononcé son pre-

A Wallis comme ailleurs.
M. Rocard a « fait du Rocard ». Il sait bien que Wallis-et-Futuna est un cas extrême de dépendance. « Ici il n'y a pas d'exportations, il n'y a que

des importations », résume le chef de circonscription. Même s'il se réduit progressivement (la télévision en 1986, le téléphone par satellite aujourd'hui), l'isolement du territoire, où une bonne partie des quelque donze mille habitants vit à l'écart de toute économie monétaire, reste le trait dominant de la vie de Wellie-Leutung Pourtant comme Wallis-et-Futuna. Pourtant, comil a soulevé un certain scepticisme chez tel ou tel fonctionnaire métro-politain, le premier ministre n'a pas hésité à affirmer dans sa première intervention prononcée devant le palais royal: « Longtemps, trop longtemps vous avez vécu dans longtemps vous avez vécu dans l'assistanat. l'isolement et dans l'assistanat. Cette page est désormais tournée. Aujourd'hui, ce que le gouverne-ment propose à Wallis et Futuna, c'est une politique de développe-ment et de solidarité (...) c'est un langage de dignité et de respect que le gouvernement tient aux Walli-siens et Futuniens. Il faut que vous dépendiez moins de la métropole, moins de la Nouvelle-Calédonie, il faut davantage mettre en valeur vos ressources naturelles.

#### Tourner la page de l'isolement

Pour M. Rocard, en somme, il n'y Pour M. Rocard, en somme, il n'y a pas de cas désespéré à Wallis-et-Futuna comme dans d'autres DOM-TOM. Le message du premier ministre revient à dire en substance : « Aidez-vous, le ciel [c'est-à-dire Paris] vous aidera. »

· La volonté du gouvernement, a précisé M. Rocard à Futuna, est de tourner la page de l'isolement et de l'enclavement de votre territoire. » Adepte en matière de déve-loppement du proverbe chinois qui dit à peu près que pour aider un pau-vre il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson, M. Rocard sait bien que seul l'Etat français a les moyens d'assumer la charge de l'apprentissage en ques-

C'est pourquoi il a lui aussi sacri-fié au rite des ministres Père Noël déballant le contenu de leur hotte quand ils mettent les pieds outre-mer. Le premier ministre a ainsi

annoncé que Futuna à son tour sera équipée à l'automne du téléphone automatique; que des TUC seront créés à Wallis-et-Futuna qui intéresseront deux cents jeunes chaque année, que, sur ses instructions, M. Louis Le Pensec, ministre des DOM-TOM, mettra 55 millions de francs Pacifique supplémentaires à la disposition du préfet pour des opérations « contrats de village » ; que le gouvernement recherche une banque qui accepte d'ouvrir une agence à Wallis; que le ministre du travail nommera prochainement sur le territoire un inspecteur du travail qui seront deux cents jeunes chaque toire un inspecteur du travail qui sera aussi conseiller en matière sociale du président de l'Assemblée

Sur le terrain social, le premier ministre a évoqué de récentes reven-dications salariales émanant des fonctionnaires dans des termes qui à l'évidence, au prix d'une légère transposition, ont une portée bien plus large que Wallis-et-Futuna.

Où est la priorité? a demandé le premier ministre. Est-ce d'aligner le statut des salariés sur celui de la métropole que risque d'accrette les écarts sociaux, alors qu'il n'y a aujourd'hui que quelques centaines de salariés à Wallis-et-Futuna? Ou bien est-ce d'aider à la création d'emplois afin que davantage de Wallisiens gagnent leur vie et celle de leur famille par le travail, non en dépendance de l'assistanat?

Toujours en matière sociale M. Rocard a pu constater que les Wallisiens, tout isolés et « loyawanisiens, tour isoles et aloya-listes qu'ils soient, n'ont pas leur langue dans leur poche. Alors qu'il inaugurait une maison de l'artisanat à Hihifo, le premier ministre a été interpellé par une jeune fille qui timidement mais fermement, lui a lu un papier soigneusement calligra-phié sur lequel étaient exposées les revendications des femmes qui travaillent dans ce centre : « Nouvelle répartition de l'« énorme subvention » versée chaque année au terri-toire par Paris; allocations familiales pour un enfant à charge ; blocage des prix et des salaires. Juste avant, les femmes venaient

JEAN-LOUIS ANDRÉANL

# Polynésie: attendu par des manifestants

de notre correspondant

Les CRS ont été appelés en renfort devant l'aéroport de Tahiti

fort devant l'aéroport de Tahiti Fasa. Fusils d'assaut en bandoulière, grenades lacrymogènes bien en 
évidence au ceinturon, ils se sont 
déployés pour faire barrage à la 
manifestation organisée par le maire 
de Fara, M. Oscar Temaru, patron 
des indépendantistes du Front de 
libération polynésien. Partis de 
l'hôtel de ville après une courte 
prière, ils étaient un peu moins prière, ils étaient un peu moins d'une centaine de militants venus porter leurs revendications en faveur de l'indépendance et contre les essais nucléaires. L'affrontement a été évité de justesse, le maire appe-iant au calme ; et tandis que des cantiques montaient dans le crépus-cule pour meubler la longue attente

avant l'arrivée de M. Michel les manifestants au-dessus de l'échangeur menant au terminal international, ignorant avec un air contrit les « visages pâles, rentrez chez vous » peints en bleu sur les

Il y a quelques semaines les mêmes indépendantistes avaient obtenu du président Alexandre Léontieff le principe d'un débat par-lementaire sur le rôle du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) qui devait être inscrit à l'ordre du jour de la séance extraor-dinaire de l'Assemblée territoriale prévue pour la mi-août. De son côté, M. Louis Le Pensec avait également annoncé la mise en place d'une table ronde sur le CEP.

. M. Gilbert Gozard, sous-

de police de Paris, est nommé direc-teur du personnel et de la formation de la police du ministère de l'intérieur, en remplacement de M. Michel Blangy désigné préfet du Val-de-Marne.

[Né le 6 mars 1937 à Paris, M. Gilbert

une partie du courant Sociali M. Jean-Pierre Chevi

MULHOUSE

de notre envoyé spécial

Cetto réunion résulte d'une initiaive du maire de Mulhouse, M. Jean-Marie Bockel, député du Haut-Rhin, qui, en compagnie de deux autres députés du courant Socialisme et République, MM. Jean-Pierre Michel (Haute-Saône) et Michel Suchod (Dordogne), avaient signé un texte com-mun avec MM. Dray et Mélenchon à la veille de la réunion du comité directeur du PS en juillet dernier. La démarche de ces trois parlemen-taires a reçu l'aval du ministre de la défense, mais elle ne fait pas l'unanimité au sein du courant où elle a rencontré l'hostilité de certains animateurs - historiques > comme MM. Didier Motchane, Michel Charzat et Pierre Guidoni.

Le « feu vert » donné par M. Chevènement a permis cependant que Socialisme et Réoubl e soit mhstantiellement représenté à la rencon-tre de Mulhouse, notamment par son délégué général, M. Jean-Paul Planchou, député de Seine-et-Marne, et par phusieurs antres parlementaires. Du côté de Nouvelle Ecole socialiste, outre une importante délégation de l'Essonne département dont MM. Dray et Mélenchon sont l'un député, l'autre sénateur – étaient présents une par-tie de l'état-major de SOS-Racisme ainsi que des responsables de la coordination nationale qui avait exprimé les revendications des infirmières lors de leur grève de

Près d'une centaine de personn au total se sont retrouvées à Mul-house en une assemblée hétéroclite à laquelle a participé mercredi M. Léon Schwartzenberg, député européen, brièvement ministre de la santé l'an dernier, tandis qu'était attendue jeudi la visite de M. Thierry de Beauce, secrétaire

égale crainte que le prochaia congrès, tiraillé par le jeu des présidentiables, ne les condanne, eux, à l'impuissance ou à la marginalité. Dès son propos introductif, mercredi, M. Bockel a relevé les limites de la méthode Pocord que la hosse - de la méthode Rocard, que la base sociale et électorale de la gauche sociale el électorale de la gauche perçoit, selon lui, comme une façon de « gouverner du pareil au même » par rapport à la droite ». La politi-que du ministre de l'économie, M. Pierre Bérégovoy, a été dénoncée par M. Bockel comme paraissant « se situer dans une continuité com-

# MM. Dray et Bockel instruisent le procès de la « méthode Rocard »

La préparation du congrès socialiste

rompue par les vacances, après la publication le mois dernier des premiers textes et listes de parementaires ou de respon appuyant tel on tel dirigeant, entre dans une phase plus active avec la rédaction des contribus'organisera à l'automne. Les différents courants du parti vont réunir leurs cadres publiquement ou à luis clos fin août ou début

socialiste de mars 1990, inter-

En marge de cette activité traditionnelle à l'approche d'un congrès, une initiative sortant un peu de l'ordinaire a été prise par République qu'anime par les amis de MM. Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon, regroupés dans Nouvelle Ecole socialiste. Les uns et les autres se sont réunis à Mulhouse mercredi 23 août pour deux jours de réflexion commune placés sous le signe de « la jeunesse des idées ». Ils out saisi l'occasion pour instruire le procès de la « méthode Rocard ».

automne dernier.

d'Etat à l'action culturelle extéricure.

ceux de MM. Dray et Mélenchon sont réunis par un commun rejet du consensualisme rocardien et par une

La préparation du congrès plète avec celle de ses prédéces-scialiste de mars 1990, inter-seurs », alors qu'elle devrait « se seurs », alors qu'elle devrait « se tourner vers la défense de l'emploi, vers une politique des salaires, de la formation et du redéploiement : refusant le « misérabilisme des finances publiques » et exprimant le choix d'un « Etat volontaire ». Considérant cependant que « la

méthode Rocard n'est pas à jeter aux orties en bloc = et que M. Bérégovoy e n'a pas toujours tort.
M. Bockel s'est, en revanche, montré sévère pour le PS, qui, selon lui,
ne joue pas son rôle, lequel ne peut
comsister à pousser de temps à autre des « coups de gueule pour calmer le peuple de gauche, style Emmonuelli dans ses grands jours ».

Si sa participation au gouverne-ment oblige malgré tout le courant Socialisme et République à muancer sa critique, M. Dray, qui est hu-même proche de M. Mitterrand, et ses amis penvent quant à eux formu-ler la leur de façon plus incisive. Le député de l'Essoane n'y a pas man-qué, dénonçant ceux qui prétendent « transformer le quosidien » sans « changer la société », su risque de enir un « discours de charlatan ». M. Dray reproche au premier ministre de mettre la charrue devant les bœufs et, en recherchant le consensus au point de départ de son action, de favoriser une - synthèse molle » qui « ne résout pas les problèmes - et qui nourrit, en revanche, un « potentiel de contestation -s'exprimant dans les mouvements sociaux ou dans le vote pour les écologistes ou pour le Front national.

M. Dray récuse l'idée que le gouvernement ne disposerait pas de marge de manœuvre. Il lui reproche de ne pas s'en donner et, en voulant éviter les conflits d'en venir à abdiquer l'action politique là où elle est le plus nécessaire, comme pour résoudre les problèmes de l'audiovisuel publics on ceux de la région parisienne. « Nous vivons, a-t-il dit, non pas une crise de la politique mais une crise de la volonté politi-

#### « Un budget de justice sociale»

Ces critiques ont été développées on enrichies au cours des débats de mercredi, M. Planchou, insistant particulièrement sur le projet de budget pour 1990, a fait observer que le président de la République que le president de la République avait dû intervenir pour que l'on passe d'un « budget de rigueur » à « un budget de justice sociale ». Dénonçant les « conces-sions au libéralisme » qui grèvent, selon lui, la politique économique du gouvernement et lui interdit d'être une politique de transformation e, M. Planchou a souligné la nécessité de « restaurer une planisication de la politique dans ce

Outre divers aspects de l'action gouvernementale, les participants à la rencontre de Mulhouse se sont quiétés de la situation du PS dont certains se demandent s'il est encore capable de fédérer les aspirations an changement social et d'exprimer une volonté politique qui puisse pro-duire des réformes. Tels sont, pour les membres de Socialisme et République comme pour ceux de Nou-velle Ecole Socialiste, les angles d'attaque à partir desquels ils entendent aborder le congrès.

Pour le reste, les divergences entre eux sont loin d'être négligeables, qu'il s'agisse du droit de vote des étrangers, du mode de scrutin (majoritaire ou proportionnel), voire de la façon dont les uns et les autres réagissent à la construction

Discuter ensemble peut donner à Socialisme et République un coap de jeune et aider Nouvelle Ecole Socialiste à être prise au sérieux. Les uns et les autres ont donc intérêt à faire un bout de chemin ensemble mais il leur reste à rendre leur alliance de circonstance convaincante pour les militants qu'elles visent à sédaire

PATRICK JARREAU.

# Au conseil des ministres

# Mouvement préfectoral

Le conseil des ministres a cabinet da préfet de l'Aveyron (avril devient alors secrétaire général des Côtes-Lorsé con reproduction de ministres 1939), sous-préfet de Confolens (Cha-du-Nord. De juillet 1977 à novembre de l'intérieur, le mouvement préfectoral suivant :

Alsace. - M. Jacques Barel. préfet des Hauts-de-Seine, est nommé préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en remplacement de M. Madhi Hacène, désigné préfet de la région Lorraine, préfet de la

Moselle.

[Né le 18 janvier 1938 à Marseille (Bouches-du-Rhône), M. Jacques Barel, licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble, ancien élève de l'ENA, est nommé directeur de cabinet du préfet de Var en 1965. L'année suivante, il occupe les fonctions de directeur de cabinet du préfet de Champagne-Ardenne, avant d'être celui du préfet des Pays-de-la-Loire en 1968. Sous-préfet de Redon (Ille-et-Vilaine) en juillet 1970, il est nommé, en 1973, chef de cabinet du préfet de police de Paris avant de devenir, en 1976, son directeur adjoint de cabinet. préfet de police de Paris avant de devenir, en 1976, son directeur adjoint de cabinet. Secrétaire général de l'Hérault (1978) puis des Bouches-du-Rhône (1982), il est nommé préfet de Hauto-Corse en 1983. Directeur de cabinet du préfet de police de Paris à partir de mars 1985, il était préfet des Hauts-de-Seine depuis le 21 janvier 1987.]

 Limousin. - M. Henri Rouanet. préfet du Val-de-Marne, est nommé préfet de la région Limousin, préfet de Haute-Vienne, en remplacement de M. Philippe Loiseau, désigné, le 19 juillet, préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

[Né le 24 janvier 1933 à Vincennes (Val-de-Marne), M. Henri Rouanet occupe successivement, de 1956 à 1960, les fonctions de chef de cabinet des préfets les fonctions de chef de cabinet des préfets d'Eure-et-Loir, de l'Orne et de l'Aube. Sous-préfet de Sainte-Menehouid (Marne) en 1962, il est affecté, l'amée suivante, à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), avant de devenir, en 1968, secrétaire général de la Savoie. Chef de cabinet du préfet de Paris en septembre 1971, il est nocuné, deux mois plus tard, directeur de cabinet du préfet de Brive (Corrèze) en 1974, il earte, en juillet 1980, au cabinet de M. Jacques Barrot, ministre de la santé et de la Sécurité sociale, en qualité de directeur. Préfet du Lot en juillet 1981, il est nommé directeur de la sécurité civile est nommé directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur en juin 1982. Il était préfet du Val-de-Marne depuis le mbre 1985.]

 Lorraine: M. Madhi Hacène, préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, est nommé préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, en remplacement de M. Claude Bus-rent de la Moselle, sière, désigné, le 19 juillet, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

(Né le 16 septembre 1931 à Dellys (Algérie), licencié en droit, ancien élève de l'Institut d'études politiques, M. Madhi Hacène est nommé successivement chef de

1959), sous-préfet de Confolens (Charente) en juillet 1963 puis directeur du cabinet du préfet des Hauts-de-Scine en avril 1964. Secrétaire général des Hautes-Pyrénées en janvier 1970, puis de la Charente en juin 1972, il devient sous-préfet de Dieppe en octobre 1976, puis secrétaire général du Val-de-Marne en octobre 1979. Secrétaire de l'Association du corps préfetoreral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur en 1981, il est nonné préfet de l'Allier en mai 1982, puis du Haut-Rhin le 6 mars 1985.]

Il était méfet de la résion Alsace, préfet

Il était préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, depuis le 23 juillet 1986. • Gard : M. Maurice Joubert, pré-

fet hors cadre, est nomme préfet du Gard en remplacement de M. Jean-Louis Dufeigneux désigné, le 19 juillet, préfet de l'Essonne. préfet de l'Essonne.

[Né le 14 juin 1930 à Grenoble (Isère), icencié en droit, M. Maurice Joubert a été nommé sous-préfet en 1961. Successivement en poste à Albertville (1969), Mantes-la-Jolie (1976), puis Valenciennes (1979), il a été préfet de la Lozère de juin 1983 au 31 juillet 1985, date à laquelle il a été nommé dans la Mayenne. Préfet des Pyrénées-Orientales à partir de juin 1986, il avait été placé hors cadre le 30 septembre 1987.]

· Mayenne : M. Denis Prieur. sous-préfet de Montmorency (Val-d'Oise), est nommé préfet de la Mayenne, en remplacement de M. François Lépine, désigné, le llet, préfet de la Drôme.

[Né le 14 mars 1946 au Havre (Seine-Maritime), M. Denis Prieur, licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politidroit, dipiomé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'ENA, est nommé directeur de cabinet du préfet de l'Isère (1972) puis du Val-de-Marne (1974). Secrétaire général du Camai (1975), puis de l'Yonne (1977), il est chargé de mission à la Datar en 1978. Deux ans plus tard, il est nommé chef de mission auprès du préfet de la région Corse, avant de devenir, en 1982, directeur de cabinet du préfet de la région Pays-de-ia-Loire. Commissaire adjoint de la République de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 1984, il entre, en avril 1985, an cabinet de M. Pierre Joze, ministre de l'imérieur et de la décentralisation. Il était sous-préfet de Montmorancy (Val-d'Oise) sous-préfet de Montmorency (Val-d'Oise) depuis le 29 août 1985.

 Var : M. Henri Hugues, préfet de la Charente, est nommé préfet du Var, en remplacement de M. Charles-Noël Hardy, désigné préfet des Hauts-

[Né le 5 octobre 1935 à Romans-sur-Isère (Drûme), M. Henri Hugues est licencié en droit, diplômé du Centre des hautes études administratives et finanhantes études administratives et man-cières de Montpellier, ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris. Entré dans l'administration préfectorale en 1958, il est directeur de cabinet du préfet du Gard (1966-1968), puis directeur de cabinet du préfet de l'Hérault. En janvier 1971, il est sous-préfet de Saint-Amand-Montrond jusqu'en octobre 1974, Il 60-Nord. De junier 1977 a novembre 1979, il est chargé des functions de secré-taire général d'Indre-et-Loire, avant d'être-nommé sous-préfet de Dieppe, puis de devenir, en février 1982, socrétaire général de l'Hérault. Nommé commissaire de la République de Haute-Corse en mars 1985, il était préfet de la Charente depuis le 21 janvier 1987.]

Hauts-de-Seine: M. Charles-Noël Hardy, préfet du Var, est nommé préfet des Hauts-de-Seine, en remplacement de M. Jacques Barel, nommé préfet de la région Alsace, préfet du Bac-Rhin

Bas-Rhin.

[Né le 21 novembre 1934 à Boulogne-Billancourt, M. Charles-Noël Hardy, ancien êlère de l'Ecole nationale d'administration, a occupé les fonctions de chef de cabinet des préfets du Vaucluse (1963) et du Cher (1964), avant d'être noumé en mai 1964 sous-préfet. En 1966, il entre au cabinet de M. Giscard d'Estaing, ministre des finances et des affaires économiques, comme chargé de mission. Il participe ensuite, officieusement, aux cabinets de MM. de Broglie, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères (février 1966-avril 1967) et Chamant, ministre des transports (1967-1968). Il réintègre alors le cabinet de M. Giscard d'Estaing. En 1972, il devient expert au Conseil économique et social et, en juillet de la même amée, regagne le cabinet de M. Giscard d'Estaing, comme conseiller technique. En août 1973, il est nommé secrétaire général du Val-d'Oise. En février 1975, il entre an conseil des cultures et août 1973, îl est nommé secrétaire général du Val-d'Oise. En février 1975, îl entre an comité directeur des clubs Perspectives et Réalités. Directeur adjoint an directeur général de l'administration, an ministère de l'intérieur en septembre 1975, îl est nommé préfet du Loir-et-Cher en avril 1977 et îl est placé en position hors cadre en juillet 1981. En avril 1982, îl est détaché comme directeur des services administratifs de la région de Basse-Normandie, que préside M. René Garrec (PR). Il était préfet du Val-de-Marae : M. Michel

● Val-de-Marae : M. Michel Blangy, directeur du personnel et de la formation de la police, est nommé préfet du Val-de-Marne, en remplacem de M. Henri Rouanet, désigné préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne.

[Né le 5 mai 1939 à Suresnes (Hauts-de-Seine), M. Michel Blangy, ancien élève de l'ENA, est diplômé de l'Institut des études politiques de Paris. Administrateur civil en 1966, il est affecté au ministère de crivi en 1900, it est affecté au ministère de l'intérieur. À la direction générale des col·lectivités locales. Détaché en qualité de sous-préfet en 1963, il devient directeur du cabinet du préfet du Val-de-Marne, M. Lanier, qu'il suit en 1974 à la direction générale de l'administration, comme directeur de cabinet, et, en 1975, comme directeur adjoint de cobinet. teur de Cabinet, et, en 1975, comme direc-teur adjoint de cabinet à la préfecture de la région parisienne. Commissaire de la République des Hantes-Alpes en juillet 1982, il est nommé préfet de la Réunion le 15 février 1984. Il était directeur des per-sonnels et de la formation de la police au ministère de l'intérieur depuis le 9 avril 1986 l

# [Né le 6 mars 1937 à Paris, M. Gilbert Gozard, ancien élève de l'ENA, est diplômé d'études supérieures de droit public et de l'Institut d'études politiques de Paris. En 1963, il est intégré à la direction de l'aménagement foncier et de l'ambanisme du ministère de la construction, avant d'être affecté, l'ambé suivante, au bureau des études de la direction des transports sérieurs au secrétariat général de l'aviation civile. Changé de mission au cabinet du directiour général de la sûreté nationale en 1967, il devient secrétaire général du Gers en 1969. Sous-préfet de Montreuil (Pas-de-Caisis) en 1975, il est affecté, en 1977, à la direction des collectivités locales du ministère de l'imérieur. En 1981, il est intégré à la direction générale de la police nationale, place Beauvau. Il était sous-directeur du personnel à la préfecture de police de Paris depuis le 7 février 1986. Le communiqué

Le conseil des ministres s'est réuni, mercredi 23 août au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. François Mitter-rand et en l'absence de M. Michel Rocard, qui poursuit son voyage dans le Pacifique sud. Au terme des travaux, communiqué suivant a été

CONVENTIONS

INTERNATIONALES Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, a présenté au conseil des ministres trois projets de loi autorisant l'approbation d'accords relatifs à l'organisation internationale de télécommunications maritimes par satellite (INMARSAT).

 AUGMENTATION DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES (Le Monde du 24 août.)

• DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES NORMES DE TÉLÉVISION (Le Monde du 24 août).

• LES CONSÉQUENCES DE LA SÉCHERESSE (Le Monde du 24 août.)

 L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L'ÉTRANGER

(Lire page 7.)

# ABONNEZ-VOUS RÉABONNEZ-VOUS

LE MONDE ET SES PUBLICATIONS

Gérez vos abonnements sur minitel 24 heures sur 24 - 7 jours sur 7

**ABONNEMENTS** 

36.15 LEMONDE

garages in a sec

122 ... 7 m · ·

3-14-1

4.32

They have

30 mm - 6

Tab .

 $\sum_{i=1}^{n} \| \mathbf{y}_i \|_{L^{2}(\mathbb{R}^n) \to L^{2}(\mathbb{R}^n)}$ 

 $\Sigma_{a,b} \mapsto_{a} \Delta_{-a,b} = \dots$ 

Township . CAMPA A N THE PERSON NAMED IN - 14.24

Pin Millian

Di la tenforcer les commi to les centrales nucleans THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

# Société

Quatre mille emplois créés et des crédits supplémentaires

# Un ballon d'oxygène pour la gendarmerie

Des applandissements ont filtre des lourdes portes de la salle du Conseil supérieur de la fonction militaire. Le ministre ovationné? Son entourage l'aurait juré mais par témpir qualsire départ agent Son entourage l'aurait juré. Mais un témoin oculaire, dûment assermenté, affirme au contraire que les braves sont allés à l'un des intervenants. Ce dernier le confirme en toute modestie, de son accent rocailleux : « J'ai exprimé quelques trucs que j'avais sur le cœur. » Pendant les trois heures et demie de cette table roude — la première dans l'histoire de la gendemie de cette table roude — la première dans l'histoire de la gen-darmerie, — jamais cependant le ton n'a dérapé. A la sortie, M. Chevènement pouvait se félici-ter de « la concertation franche, divacte di ma concertation franche. directe, digne qui s'est engagée aujourd'hui».

Legiperno

MM. Dray et Bockel instruisent le proces

de la . methode Rocard.

The second secon

And the Carlotte Control

· James William The last street of the last

or then been

12 307 33

1 1000 3

OF STATE STATE

de 15005 1996 Jules

constitute production deliving

Les gendarmes tirés au sort parmi 4900 volontaires out donc confirmé, au cours du « dialogue direct et à visage découvert » voulu l'essentiel du ressentiment contenu dans les lettres anonymes de ces dernières semaines. Les quelque quarante intervenants ont été écoutés avec attention par M. Charles Barbeau, fraîchement nommé à la direction générale de nomme a la direction générale de la gendarmerie, qui s'est contenté de prendre des notes. Ils ont été entendus par M. Chevènement qui leur a répondu par une série de mesures (voir encadré) dont le financement avait été négocié la veille en réunion interministérielle.

A l'issue de la table ronde qui a rénai, mercredi 23 août, à l'hôtel des Invalides à Paris, les 87 gendarmes tirés au sort et le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevènement, celui-ci a amoncé une série de « mesures de progrès » en faveur de la gen-darmerie. Elles concernent des augmentations d'effectifs (4000 emplois en quatre aus), la revalorisation de certaines primes, l'affectation de crédits supplémentaires pour l'équipement des personnels et des gendarmeries ainsi que l'aménagement des casernements vétustes. Enfin, le ministre a confirmé la création de commissions permanentes de concertation à l'échelon national et régional. « La rémion d'aujourd'ini est un nonveau départ pour la gendarmerle », a-t-il déclaré en rappelant qu'un plan de réorganisation plus complet devrait être annoucé à l'automne.

« S'il apparaît que des pro-blèmes posés depuis longiemps ont fini par créer, au fil des ans, de véritables anomalies, il faut savoir s'y attaquer dans l'ordre et le respect des valeurs de discipline et de subordination au droit, qui font la force de la gendarmerie », a déclaré M. Chevènoment. A l'évidence, le «paquet-cadeau» est des-tiné à calmer les esprits, mais gare à ceux qui persisteraient à mordre sur la fameuse « ligne jaune » de la légalité. «Si des appels à l'illéga-lisé sont lancés, ils doivent être sanctionnés dans l'intérêt commun. » Entre concertation et fermeté, le cap est maintenu, et réaffirmé sous le forme d'un alogan que M. Chevènement a emprunté à Auguste Comie : « Ordre et pro-

déception devant l'absence de reva-lorisation salariale. Sur le plan pécuniaire, on s'attendait à un peu plus », avoue un adjudant en fin de carrière. Dans sa tête, il avait déjà fait le calcul : . 12.4 % d'augmentation sur une prime pour charges militaires d'environ 550 francs, ce n'est pas grandchase ». La plupart se montrent toutefois compréhensifs : « On ne pouvait pas espérer que tous les problèmes accumulés depuis quinze ans seraient résolus en noins de quatre heures ». Ils prennent les mesures annon-Voilà un langage que des mili-taires comprennent. Ce qui ne les

cées pour argent comptant mais, avertissent-ils, ils reviendront à la charge plus tard avec leurs soldes maigrichonnes et leurs perspectives de carrière peu motivantes. Sur cette question, M. Chevènement a opéré un repli stratégique en décla-rant que la revalorisation des traitements était liée à celle de l'ensemble de la fonction publique : en la matière, le gouverne-ment est en effet menacé de surenchère par les policiers et les autres catégories de militaires.

A défaut de syndicats auxquels il était illusoire de rêver, la création de structures permanentes de concertation est largement saluée, Grace à ces commissions où tout le monde pourra se faire entendre, le droit d'expression est enfin siasme un officier de l'Ouest de la France. Nous vivons notre révolu-tion culturelle. Une révolution que M. Chevènement encourage : « Fatiends de chacun, officier et sous-officier, qu'il s'investisse plei-nement pour favoriser le dialogue interne, condition de la rénovation en profondeur du service public de la gendarmerie.

Cet adjudant de la mobile n'est pas contre, mais il en a vu d'autres : « C'est bien connu, en France quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Là, on en crée cinq d'un coup... », bougonnait-il en quittant les Invalides. A mi-chemin entre l'espoir et

JEAN-JACQUES BOZONNET.

ries de fonctionnaires, le peu de cas

fait par le gouvernement du tribut payé par la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie (...) ont

contraint de nombreux fonction

naires, dont la loyauté ne peut être

mise en cause, à sortir de leur

certes discutables, mais qui sont les

M. Jean-Michel Boucheron, le

président socialiste de la commission de la désense, n'envisage de réunir

cette instance qu'après le 20 septem-bre, laissant à M. Georges Lemoine le temps de mener à bien la mission

d'écoute des gendarmes qui lui a été

confiée. Dans son rapport, analysant le budget de la gendarmerie pour 1989, celui-ci détaillait déjà toutes

les raisons qu'avaient ses fonction-

Les flûtes désenchantées du Louvre

naires d'être mécontents.

seuls à leur disposition.

réserve en utilisant des movens

L'opposition demande un débat

à l'Assemblée nationale

L'opposition voudrait bien ajoute : « Les perspectives budgé-qu'après avoir discuté avec les gen-darmes M. Jean-Pierre Chevène-revalorisation de certaines catégo-

#### de la journaliste de la BBC, qui cherchait en vain un gendarme parlant anglais, on pourrait résumer le sentiment général par

La perspective de 4000 postes nouveaux sur quatre ans, dont 3 000 gendarmes d'active et gendarmes auxiliaires, est certes unanimement appréciée. C'est un ballon d'oxygène pour une gendarmerie qui n'avait bénéficié que de 1242 emplois supplémen-taires au cours des sept dernières années. Toutefeis, les esprits les plus chagrins faisaient déjà remarquer que la création réelle ne porte que sur un millier de postes, la gendarmerie ne faisant que récupé-rer les 2000 postes prélevés au fil du temps sur les effectifs existants pour la surveillance exclusive des autoroutes (le Monde du 24 août).

oblige pas à avoir un jugement ani-forme sur la portée des mesures annoncées. Au contraire, devant le

buffet dressé dans la galerie d'hon-neur des Invalides, les commen-

taires allaient bon train. Entre gen-

darmes, mais anssi devant les micros et les caméras. A l'intention

le droit d'expression

est recomme

Si l'ensemble des représentants des gendarmes apprécie d'avoir pu aborder « les problèmes de fond » dans une « bonne amblance », cer-tains ne cachaient pas une certaine

nent vienne débatire avec les parle-

mentaires. La semaine passée,

M. Philippe Mestre, député UDF de

Vendée, avait réclamé une réunion

d'argence de la commission de la

défense de l'Assemblée nationale.

Estimant qu'une des raisons princi-

pales de la crise est le manque de

considération», dont témoignerait

le gouvernement à l'égard de la gen-

darmerie, il pense que pour la régler il faut une augmentation sensible

des crédits militaires, et donc une

modification du projet actual de révision de la loi de programmation.

de la Sarthe, et . M. Défense . du

RPR, a fait mercredi la même demande. Scion lui, « la crise que

traverse la gendarmerie nationale est grave et mérite un débat sérieux

sur la condition militaire. Il

heures. C'est plus que bien des professionnels. Et misux que le

SMIC I », expêque un comédien, vielleux à ses heures.

Las moins pressés - ou les

nius mélomanes - n'hésitent pas à s'arrêter quelques instants,

pour jouir d'un morceau de free jazz. Mais le spectacle s'inter-rompt soudain. Poussés par on ne

sait quel démon, les deux musi-

ciens disperaissent en courant

derrière una colonne. Raison de

ce départ précipité : quatre jambes et deux képis marine qui

passent lentement, puls s'éloi-

gnant. Le jazz reprend ses droits.

matin. A chaque fois ils trouvent

un prétexte différent. Maintenant,

que le Louvre est classé monu-

ells nous ont déjà vidés ce

disent que c'est interdit perce

M. François Fillon, député RPR.

# MÉDECINE

# La Côte-d'Ivoire durement frappée par le sida

Après l'Afrique centrale et l'Afri-Après l'Afrique centrate et l'Afrique orientale, c'est l'Afrique de l'Onest qui est à son tour frappée de plein fouet par l'épidémie de sida. Selon une étude publiée dans l'hebdomadaire médical britannique The Lancet (du 19 août) par des médecins ivoiriens et américains, la Côte-d'Ivoire fait face actuellement à une poussée épidémique particulière-ment forte. Appara dans ce pays seulement en 1985, le sida est aujonrd'hoi responsable, dans le principal hôpital d'Abidjan, de 33 % des décès : 43 % des patients admis dans cet hôpital sont séropositifs et 19 % sont atteints du sida.

Fait caractéristique en Afrique de l'Ouest: 46 % des personnes infec-tées sont séropositives pour les deux virus du sida, le HIV 1 et le HIV 2, tandis que 50 % ne sont infectées que par le HIV 1. D'autre part, la maladie frappe cinq fois plus d'hommes que de femmes.

Selon les responsables sanitaires ivoiriens, rien ne permet d'expliquer cette très brusque flambée épidémique qui, à terme, pourrait placer la Côte- d'Ivoire dans une situation aussi dramatique que celle que connaissent des pays comme le Rwanda on l'Ouganda (où, dans certains grands centre urbains, le taux de séropositivité dans la population générale dépasse large

C'est dooc maintenant la quasitotalité du continent noir - à l'exception notable des pays du Maghreb - qui se trouve confrontée au sida. En général la transmission du virus se fait soit par voic sanguine (transfusion de sang infecté on utilisation de seringues souil-lées), soit par voie hétérosexuelle, souvent à l'occasion de rapports avec des prostituées.

Une étude publiée dans le même numéro de The Lancet par une équipe de chercheurs dirigée par les docteurs Peter Piot et Francis Piummer quantifie le risque de transmission virale par cette voie. Réalisée à Nairobi (Kenya) auprès d'un groupe de mille prostituées, parmi lesquelles 85 % sont séropositives, elle a permis d'étudier le devenir sérologique de quatre cent vingt-deux clients de sexe masculin. Avant même la mise en route de cette étude, 12 % des hommes étaient déjà séropositifs. 8,2 % le sont devenus après contact avec une

Parmi les facteurs augmentant le risque de transmission, on note chez l'homme l'existence d'ulcérations au niveau génital. Le fait ne pas être circoncis semble constituer ment un facteur de risque impor-

# Les mesures annoncées

Quatre séries de mesures ont été amoncées pour améliorer les charges de travail excessives, améliorer les conditions de travail, eméliofavoriser une concertation

 ALLÉGEMENT DES CHARGES DE TRAVAIL

Augmentation des effectifs
à heuteur de 4 000 emplois dont
3 000 gendermes d'active sur

- Meilleure utilisation des personnels disponibles pour amétiorer la gestion des esca-drons de gendarmerie mobile et soulager les brigades territoriales les plus chargées, grâce à une foncesitation servitoriale. Des réorganisation territoriale. Ces mesures seront complétées par des astreintes *Ue Monde* du 24 soût).

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

- Augmentation de 100 mil-tions de francs des crédits de fonctionnement courant (téléphone, essence, petit équipe-ment). Chaque brigade disposera d'un crédit libre de 10 000 francs par an en

Un effort important sers fait d'ici à juin 1991 pour les équipe-ments de bureau, machines à écrire, micro-ordinateurs et pho-

- La réforme du règlement intérieur sera menée à bien dans les six mois. Dès maintenant le temps de récupération sera porté

de six à huit heures. Nombre de procédures inutiles ou de tâches inclues seront revues, Enfin, un effort sera fait pour miaux adap-ter la formation initiale ou conti-nue aux tâches.

 AMÉLIORATION DE LA CONDITION - Revalorisation de l'indem

nité pour charges militaires de 12,4 % en 1990, et au cours des trois aunées suivantes:
- Crédit de 107 millions de francs pour l'habillement du gendarme. Un système de car-

net d'habillement sera mis en place dès 1990. — Les conditions d'accès des militaires aux avantages fiscaux et aux prêts aidés pour acquérir un logement à caractère de résice principale seront amélio-

200 millions de frai dépapés des maintenant pour améliorer les casernements

- Bicentenairs: une gratification exceptionnelle de 600 F sera versée à chaque gendarme - Crédit de 5 millions de

francs pour des mesures ponc-tuelles (remise à niveau d'indemnités dans les DOM). MISE EN PLACE

D'UNE CONCERTATION RÉGULIÈRE

Cinq commissions ont été constituées au niveau national ou le seront au niveau des légions aux les thèmes auivants : perticipation at concertation; adaptation aux missions ; rénovation du cadre de vie ; astreintes de ser-

EDUCATION

# A partir de 1990

# Il n'y aura plus qu'une seule catégorie d'enseignants français à l'étranger

M. Thierry de Beance, secré- de représentation en plus de leur taire d'Etat chargé des relations culturelles internationales, a présenté, mercredi 23 août en conseil des ministres, les mesures par lesquelles il entend améliorer le fonctionnement des établissements scolaires français à l'étranger. Ces décisions, dont certaines seront appliquées des la rentrée, annuleront un certain nombre de suppressions de postes envisagées par le gouver-nement de M. Jacques Chirac. Il est prévu notamment d'harmoniser les statuts des enseignants et de renforcer la qualité de l'enscignement dispensé à cent soixante mille élères dans cent seize pays.

Comment expliquer que deux pro-fesseurs français travaillant dans un même lycée de Caracas, au Vene-zuela, puissent percevoir des rému-nérations de 25 000 francs menssuels pour l'un et de 862 francs pour l'autre? Cet écart vertigineux fait partie des problèmes que la réforme préparée par M. de Beaucé entend résoudre.

Les enseignants en poste à l'étran-ger, qui sont administrativement rat-tachés au ministère des affaires étrangères ou à celui de la coopération, peuvent actuellement être divisés en deux catégories. Les premiers, au nombre de mille sept cents, reçoivent, comme les diplo-mates, des primes d'expatriation et traitement indiciaire. Les seconds ont été embauchés par les écoles elles-mêmes et sont payés d'une façon parfois misérable, selon le bon vouloir des chefs d'établissement. Considérés comme des travailleurs locaux , bien qu'ils aient souvent été recrutés en France par le biais de petites annonces, ils n'ont droit à aucune des compensations qui pous sent généralement les Français à s'expatrier. Ces deux mille trois cents enseignants viennent renforcer les effectifs des établissements, dont beaucoup soulfrent de la baisse du nombre des coopérants.

# on à Madrid

« A partir de 1990, déclare M. de Beauce, il n'y aura plus qu'une seule catégorie d'enseignants à l'étranger. La prime d'expatria-tion sera diminuée et adaptée au coût de la vie des différents pays, cette mesure permettant d'alléger les frais de l'Etat vis-à-vis de ces fonctionnaires. L'économie aiusi réalisée devrait permettre d'accorder à chaque enseignant un traite-ment indiciaire normal et d'éviter la marginalisation de certains d'entre

 Il est beaucoup plus sain, souli-gne le secrétaire d'Etat, que tous les professeurs dépendent d'un ministère. - Grace à cette régularisation, l'administration espère pouvoir compter sur plus d'enseignants et notamment sur plus de titulaires. Dès la rentrée 1989, deux cent soixante-quinze détachés « locaux » bénéficieront d'augmentations salariales importantes en attendant une complète mise à jour de leur traite-ment. Reste le cas des deux mille enseignants autochtones qui, pour leur part, ne counsitront pas les lar-gesses de l'Etat français.

Ces dispositions doivent participer à un meilleur ravonnement de 'enseignement français à l'étranger. Nous avons besoin de cadres expatriés, souligne M. de Beaucé. Or les Français refusent souvent de quitter leur pays si la formation de leurs enfants n'est pas assurée. » La qualité de l'enseignement a aussi gers et de les sensibiliser à la culture française. Pour ce faire, le ministère compte proposer des bourses d'études de premier et de deuxième cycle universitaire aux meilleurs élèves étrangers des établissements

Enfin des classes préparatoires anx grandes écoles seront créées à Vienne, à Londres, à Madrid ou à Rabat, et la création de Illières universitaires francophones dans des établissements étrangers sera encouragée. Une section de droit des affaires a ainsi été ouverte cette de sciences politiques sera inaugurée à Istanbul le 23 septembre. Des négociations sont en cours avec l'URSS, et un enseignement de ges-tion sera créé à Budapest en 1990. Parallèlement, l'apprentissage des langues sera renforcé dès le primaire afin notamment d'améliorer l'adap-tation des élèves au pays d'accueil.

RAPHAELLE RÉROLLE.

ENVIRONNEMENT

# EDF va renforcer les contrôles dans les centrales nucléaires

EDF a décidé de revoir et de rendre plus sévères les règies d'organisation et de contrôle des tâches de maintenance ble — comme pour les systèmes et de réparation de ses réacteurs

Cette décision intervient à la suite d'une grave anomalie détectée le 17 août sur le réacteur numéro 1 de la centrale de Gravelines (le Monde daté centrale de Gravelines (le Monde daté 20-21 août), après d'autres survennes dans les centrales de Bugey en 1987, et de Dampierre le 1s août demier (le Monde daté 13-14 août). Dans les trois cas, la négüigence était la même une pièce mise en place pour des opérations de maintenance avait été oubliée, rendant inopérant ou moins efficace un système important pour la shreté du fonctionnement du réacteur.

A Bugey et Dampierre, il s'agissait

shreté du fonctionnement du réacteur.

A Bugty et Dampierre, il s'agissait de bouchous obturant un circuit destiné à brasser et à éliminer l'hydrogène explosif en cas d'accident grave (fonte du cœur). A Gravelines, d'une vis qui aurait ralenti l'ouverture de soupapes prévues pour limiter les surpressions dans le circuit primaire.

Afin de réduire les possibilités d'erreurs humaines de ce genre, e toutes les tuterventions, même mineures, sur des matériels liés à la sécurité feront désormais l'objet d'une

sécurité feront désormais l'objet d'une vérification de fouctionnement du sys-tème concerné », a indiqué M. Bertron, directeur du service de la production

d'aspersion qui noient le réacteur en cas d'incendie, - d'autres procédures de vérification seront défin

M. Bertron s'est, en revanche, pro noucé contre une éventuelle sanction à l'égard du technicien coupable d'avoir ceblié une vis sur le circuit de Gravelines. « Nous sommes arrivés à un niveau de transparence qu'il ne faut pas remettre en cause par des sano-tions intempestives, »-t-il déchat. Le mbcaniclen qui a découvert la vis oubliée aurait pu la remplacer sant rien dire. Comme il n'y a pas eu d'incident, personne ne se serait aperçu du problème. Alors qu'une erreur révélée et corrigée est toujours

une source d'enseignement. »

La Fédération nationale de l'énergie (FNE-CGT), qui considère l'incident de Gravelines comme « très sérieux », n'en dénonce pas moins dans un com-muniqué publié le 23 auût « la recher-che de lampistes » à laquelle EDF se

EDF devait soumettre mercredi 23 août au (SCSIN) Service central de sureté des installations nucléaires, un dossier sur l'incident de Gravelines.

ment historique... mals il n'y a Sous la voûte, ils jouent. L'air se charge des vibrations sonores de leurs instruments. Le vent nulle part de panneau indiquent l'interdiction de jouer ! » Les balsdins du Louvre sont tous de cet avis. La loi, ils le savent, exige emporte leur écho jusque dans la Cour carrée. Les deux sexophoune autorisation spéciale pour nistes - elle, crinière blonde ; lui, faire de la musique dans les rues et aux terrasses de cafés. Mais ie visage perdu dans sa barbe évent. Et jouent épardument, sur pourquoi les chasser de cet fond de Pyramide du Louvre. La endroit? e ici, on ne peut pas portique ouest, entre les deux nous dire que nous gênons les riverains. Alors, on nous parte de rue son acoustique perfeite et un flot incessant de badauds génésite protégé... » raux. « Ici, je gagne juaqu'à 300 franca en trois ou quatre

### Tolérance et arbitraire

Pourtant, la recette le prouve. les passants apprécient. Les policlars eux-mêmes font souvent leur travail à contre-cœur : ils contrevenent qu'ils « adorent ». Mais depuis la récuverture du Grand Louvre certains font du zèle. « Sauf pendant le Bicentenaire. c lls » evaient autre chose à faire. On n'e jamais été aussi tranquille. » Une flütiste et un joueur d'harmonica ont écopé de plu-sieurs PV. Une sanction encore loi. Il est pourtant bien interdit de faire cuasge d'instruments de musique sur les voies publiques, les voies privées accessibles au

public (le Louvre fait partie de cette deuxième catégorie) et dans les lieux publics ». Sauf dérogation accordée par le préfet de police. Sans oublier le feu vert du maire, pour les audacieux qui auraiem l'idée de jouer dans les percs et jardins de la capitale.

Le régime des musiciens baladeurs (sauf pour la dizaine d'heureux élus annuellement autorisés est, en fait, calui de la « tolérance ». Et donc de l'arbitraire. Ignorés un jour, chassés le landemain, c'est selon la mélodie et Paris, seuls deux ou trois secteurs leur sont officieusement acquis : le parvis de Beaubourg, ta place Saint-Germain-des-Prés, quelques ruelles à Montmartre.

Ailleurs - à Chalon-sur-Saône ou encore à Ferrare, en Italie — on organise des festivals réservés aux musiciens de rue... Reste le aux musiciens de rue... Reste le 21 juin, jour de la très officielle Fête de la musique. Liberté à tout crin et fanfare sens restriction ? Non point : grande tolérance poliexceptionnelles pour les sonos. Jouant sans doute de malchance, nos deux saxophonistes ont quand même été délogés en cette

JUDITH RUEFF.



pourront bien s'indigner ; les défenseurs du patrimoine onomastique français (1) pourront toujours protester (le nombre de patronymes ue d'année en année), la loi est dure mais elle restera la loi.

Cela fait deux décennies que certains parlementaires - M. François Mitterrrand fut de ceux-là en 1978 - harcèlent le gouvernement pour obtenir une réforme du mode de transmission des noms de famille. De l'UDF au Parti communiste, c'est un thème récurrent, qui assure aux députés et aux sénaleurs qui s'en font les champions un écho cer-tain dans la presse, surtout si, pour ménager leur effet, ils rendent publi-ques leurs propositions de loi en plein mois d'août.

M. Jean-Louis Masson, député (RPR) de Moselle, est un récidi-viste. La proposition de loi qu'il vient de diffuser s'ajoute aux innombrables interventions dans l'hémicycle, questions écrites ou demande de commission d'enquête sur ce thème dont il a pris l'initiative ces der-nières années. M. Masson, qui est aussi un entêté, suggère, une nou-velle fois, que la loi permette aux parents de transmettre à leurs nfants, soit le nom de leur père soit le nom de leur mère.

Actuellement la coutume, sur de cassation, veut que l'enfant porte le nom de son père et celui-là seul, en dépit de la Constitution qui prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des desire de la constitution qui prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des

droits égaux à ceux de l'homme ». Ceux qui combattent cet usage sont soit des féministes (ils peuvent être des hommes) soit des défenseurs du patrimoine onomastique, inquiets de voir se raréfier le nombre de noms portés en France. Disons, même si cette règle n'est pas absolue, que les premiers se recrutent plutôt à gauche et les seconds généA l'époque du féminisme flamboyant, la première préoccupation dominait. Alors secrétaire d'Etat à la condition féminine, la première à occuper ce poste, Mª Françoise Giroud avait envisagé dans son programme Cent mesures pour les femmes une réforme inspirée par la législation espagnole. Chaque individu aurait eu un nom double. Lorsqu'un M. Durand-Leroy aurait épousé une Mª Dupont-Martin, ils auraient porté l'un et l'autre et transmis à leurs enfants l'un des quatre nome suivants: Durand-Dupont, Leroy-Dupont, Durand-Martin ou Leroy-Martin.

Le système proposé aujourd'hui A l'époque du féminisme flam-

Martin ou Leroy-Martin.

Le système proposé aujourd'hui par M. Masson est plus simple. Lors de leur mariage, préconiso-t-il, les conjoints indiqueraient à l'officier d'état civil le nom que porteront leurs enfants, celui de leur mère ou celui de leur père. A noter que, dans cette hypothèse, les enfants auraient tous le même nom, choisi au moment du mariage, mais que ce moment du mariage, mais que ce nom ne serait pas nécessairement celui du père, qui conserverait le sien. Le déséquilibre entre l'homme et la femme, auquel prétend remé-dier M. Masson. subsisterait.

#### Patronymes bien de chez nous

En Allemagne fédérale, à l'inverse, les époux choisissent au moment de leur mariage un « nom matrimonial » qui est celui du mari on celui de la femme. Ce nom s'impose ensuite à l'un et à l'autre ainsi qu'à leurs enfants. On estime amis qu'a teurs curants. On estime qu'outre-Rhin un couple sur dix adopte comme « nom matrimonial » ceiui de la femme. Au moins cette liberté existe-t-elle.

Avec un sutre de ses collègues du RPR, M. Xavier Deniau, député du

Loiret, M. Masson s'inquiète, depuis longtemps, de la disparition progressive d'un grand nombre de patronymes français, disparition accéléree par l'impossibilité, pour une mère, de transmettre son nom à ses enfants.

Cette disparition est effective-ment inéluctable si l'on n'y prend garde. L'alerte a été sonnée il y a une dizaine d'années par un poly-technicien, M. Michel Tesnière, lors d'une conférence organisée par la Société française d'onomastique. La

disparu. A cela s'ajoute le fait que dix hommes environ serons célibataires ou mariés sans enfant et, parmi les quarante couples restants, dix n'ouront que des filles.

» Dans cette hypothèse, ce sont donc soixante-dix des cent noms de famille qui auront disparu en une génération. Au contraire, si les femmes marlées pouvaient trans-mettre leur nom à leurs enfants, seuls disparaîtraient les noms des célibataires, les noms des couples mariés sans enfant et la moitié des,



démonstration de M. Masson lui doit beaucoup. La voici : « Les stacont beaucoup. La voici : Les sta-tistiques prouvent que les noms s'éteignent d'autant plus vite qu'ils sont portés par moins d'individus de sexe masculin. Soit, par exemple, une population de cinquante hommes et de cinquante femmes hommes et de cinquante femmes ayant tous des noms différents. Au bout d'une génération, les cinquante noms portés par les femmes auront

couples maries n'ayant qu'un enfant, soit trente-quatre noms envi-

150 000 des 250 000 noms portés en France n'existeront plus dans deux siècles si la législation actuelle n'est pas modifiée. En revanche, et par un phénomène inverse, le nombre des Martin (168 000 aujourd'hui); Ber-

nard (98 000). Durand (78 000) et autres Dubois (77 000) serait multiplié « par 5 à 10 » et sans doute « posent un problème ». plié par 5 à 10 et sans doute aussi celui des Dupont, qui ne vien-nent pourtant qu'en dix-neuvième position des patronymes français les olus répandus (2).

Une majorité de noms bien de Une majorité de noms oran de chez nous seraient ainsi condamnés tandis que, toujours selon M. Masson, par un phénomène de « distorsion de fécondité », les « Marinez Lopez, Garcia...» proliféreraient. On est, évidenment, loin des préocupations féministes des années 70, cui l'Abinetif sera le même : obtemais l'objectif reste le même : obte-nir du ministère de la justice une réforme de la loi.

Le dit ministère fait la sourde oreille comme il l'a tonjours fait sur ce point, quel que soit le gouverne-ment. On s'y dit très attentif à « la symbolique actuelle du nom » en même temps que réticent à l'égard d'une réforme qui, « si elle est sou-bettée non quelques parlementaires. haitée par quelques parlementaires, ne correspond pas à une attente des

Le dernier sondage con question, réalisé en 1983 à la demande du ministère des droits de la femme, montre que 51 % des Françaises et 47 % des Français (en tout 50 %) seraient favorables à une évolution de la loi (3). Ce qui signi-fie a contrario que l'autre moitié de l'opinion se satisfait du système actuel.

#### Psychotiques?

Fantil, alors que les Français sont partagés, révolutionner le code Napoléon? La «symbolique du nom» invoquée par la chancellerie est-elle si forte qu'elle interdise toute évolution? En 1983, un rapport commandé à un psychanalyste par les services du ministère de la justice n'avait pas abouti aux conclusions attendues par eux. Co justice n'avait pas abouti aux conclusions attendues par eux. Ce psychanalyste, M. Michel Tort, estimait que si le patronyme jone, sans contesta, un rôle dans l'identification au père, ce n'est pas parce qu'on modifiera le système juridique de transmission du nom qu'on rendra les Fesneais psychotiques (4).

les Français psychotiques (4).

Depuis, la chancellerie campe sur les mêmes positions, concédant, néanmoins, que la disparition pro-

Pour cette raison, le ministère de la justice serait disposé, le cas échéant, à étudier un assouplissement de la procédure qui permet d'obteair un changement de nom. Celle-ci est, en effet, très restrictive. Elle ne bénéficie guère, aujourd'hui, qu'aux Français voulant, par exemple, modifier leur nom de Cocu en Cossu; à ceux qui portent un nom étranger on imprononçable (ou les deux : Czyszczon); et à ceux dont le patronyme a une consonnance israélite. Pour cette raison, le ministère de

La solution évoquée à la chancel-lerie consisterait à faciliter le relèvement, c'est-à-dire l'adoption de noms disparus on en voie de disparition. Cela afin de ralentir le laminage du patrimoine onomastique français. Les familles sans descendants mâles pourraient ainsi se perpétuer, sans modification du code civil.

Le ministère de la justice a tou-jours été favorable à des retouches de ce genre plutôt qu'à des boulever-sements. C'est pour cette raison qu'une loi récente, celle du 23 décembre 1985, s'est bornée à autoriser les Français à faire usage d'un nom double, composé du nom accolé de leurs deux parents. A faire usage et non à transmettre. Résultat : cette possibilité, reconnaît-on à la chancellerie, n'est utilisée que de manière « résiduelle » par les Francais qui attendent, peut-être, une réforme plus andacieuse combinant, à l'allemande, la tradition, pour ceux qui y sont attachés, avec la liberté de transmettre le nom de la mère, pour ceux qui le souhaite-

#### BERTRAND LE GENDRE.

 L'onomastique est la science des ons propres de personnes. (2) « M. Dupont s'appelle Martin et son prénom est Jean », Economie et sta-tistiques, juin 1972.

(3) Sondage réalisé par l'IFOP en scembre 1983 anprès de 2020 per-

(4) Michel Tort : Le Nom du père incertain. La question de la transmis sion du nom et la psychanalyse.

# **ESPACE**

# (Suite de la première page.)

Pour découvrir Neptune, la dernière des quatre planétes géantes. les instruments ont dû être recalibrés, les antennes au sol agrandies et multipliées, la trajectoire de la sonde peaufinée jusqu'au dernier

Et le moment est là. Au terme d'un périple de quatre mille trois cent quatre-vingt-sept jours, Voyager-2 devait croiser, venpôle nord, à 4800 kilomètres de Neptune, pour atteindre cinq heures plus tard le plus gros satellite de Neptune, Triton - alors même que les données envoyées lors du survoi de Neptune, qui mettent à la vitesse de la lumière plus de quatre heures pour parvenir à la Terre, commençaient tout juste à être dépouillées par les chercheurs du JPL. Explorée par huit mille photos inédites, Neptune, minuscule disque verdâtre dans l'objectif des téléscopes, se révèle soudain un monde à part entière, situé aux confins du système solaire et jusqu'alors resté quasiment inconnu.

Ouelle étrange histoire, d'ailleurs, que celle de cette planète! Cas rarissime en astronomie, sa découverte résulte non de l'observation mais du calcul. En 1845, un mathématicien anglais, John Adams, émet le premier l'idée que les perturbations observées dans les mouvements d'Uranus sont dues à un corps céleste, d'origine inconnuc. Mais Adams est bien jeune, et ses pairs sont incrédules. Il faudra attendre l'année suivante tant de la même hypothèse, défi-nisse par le calcul l'existence et la position de Neptune - marquant insi le triomphe de Newton et de la mécanique céleste.

En fait, Galilée lui-même, plus de deux siècles plus tôt, avait dėja observė Neptune... mais sans le savoir! ., précise André Brahic. A l'époque, Galilée observait les satellites naturels de Jupiter. Nuit après nuit, il dessinait sur son carnet de notes les corps en mouvement et les étoiles fixes conservés autour de la planète géante. Jusqu'au soir où il constata que l'une de ces étoiles bougeait. C'était Neptune. Galilée se promit d'éclaireir l'énigme, mais - faute de temps ou de moyens - ne le fit conjectures...

jamais... Et ce n'est qu'au début des années 80 que des astronomes français, explorant les notes du grand maître, retrouvèrent la meuse fausse étoile.

« Le plus extraordinaire, c'est que ce schéma, fait à main levée dans des conditions on ne peut plus précaires, nous est encore aujourd'hui extrêmement précleux / », dit André Brahic avec enthousiasme. Depuis cette observation, en effet, jamais Neptune ne s'est ainsi retrouvée dans l'alignement de Jupiter, et l'unique point relevé par Galilée a contri-bué à améliorer la connaissance des mouvements de la planète lointaine. L'améliorer au point que, près de quatre siècles plus tard, un petit robot de 850 kg lancé à 4,5 milliards de kilomètres de là, vienne la frôler à moins de 5 000 kilomètres de distance infiniment plus près que Jupiter, Saturne et Uranus, croisées par Voyager-2 à plus de 100 000 kilomètres. Une précision inoure, équivalente à celle qui placerait une balle de golf dans un trou situé à plus de 3 500 kilomètres de dis-

#### Un anneau complet

Même si une catastrophe de dernière heure devait survenir, la petite sonde, au cours des dernières semaines, a déjà fourni aux chercheurs une moisson de résultats impressionnante. A commencer par les anneaux, que l'on soupconne depuis quelques années de graviter autour de Neptune. Effectuées depuis la Terre en 1984 et 1985, de nombreuses observations laissaient penser que Neptune, à l'instar de Jupiter, Saturne et Uranus, possédait un anneau. Ou plutôt des fragments d'anneaux, ne ressemblant à aucun autre système connu. Comme si la matière, en orbite autour de l'énorme boule de gaz, s'était rassemblée en des endroits privilégiés... Mais Neptune était loin, et les occultations d'étoiles (seule technique permettant, à cette distance, d'étudier l'environnement d'une planète), plutôt rares. Ainsi, depuis cinq ans, les astronomes se perdaient-ils en

# Neptune se dévoile

Il y a quinze jours des astronomes craignaient que ces anneaux ne soient qu'un leurre, un artéfact d'observation. Les voilà pleinement rassurés. Dès le 13 août, la NASA annonçait avoir repéré deux fragments d'anneaux, deux arcs (respectivement longs de 9 600 kilomètres et 47 000 kilomètres) gravitant en orbite autour de la planète. De quoi ôter les derniers doutes à ceux qui, dans la communauté scientifique, restaient sceptiques devant la découverte annoncée en 1985. A tel point que les astronomes, il y a quelques jours, réussissaient à convaincre les ingénieurs de modifier les ordres envoyés à Voyager-2 afin d'obtenir des images à haute résolution de ces mystérieux fragments.

Et puis, mardi 22 août, nouveau coup de théâtre : sur les images envoyées par la sonde réapparaît soudain l'un des fragments détectés la semaine précédente... mais cette fois, sous la forme d'un anneau complet! Bien qu'il soit encore trop tôt pour décrire avec précision la composition, la lar-geur et la densité de cet anneau situé à environ 27 000 kilomètres de la planète, il y a de fortes chances, selon les astronomes, pour que ces deux observations ne constituent qu'une seule et même découverte. Et même que les arcs, très irréguliers dans leur largeur, leur morphologie et leur densité,

puissent former un autre anneau. Depuis début juillet, la petite sonde a également découvert quatre nouvelles « lunes », portant ainsi à six - avec Triton et Néréide - le nombre de satellites connus à ce jour à l'immense planète. Mais Voyager-2 réservait une grande surprise dans la très proche banliene de Neptune, dans cette atmosphère d'hydrogène, d'hélium, de méthane et peut-être aussi d'acétylène qui, parce qu'elle absorbe les radiations rouges et infrarouges, donne à la planète sa couleur bleu-vert. Là où ils s'attendaient à découvrir un paysage uniforme, presque ennuyeux, les scientifiques ont en effet découvert d'impressionnants phénomènes météorologiques et de nombreux nuages.

Décelée au début du mois, il y eut d'abord cette énorme tache bleu foncé qui, comme la grande à y trouver des lacs ou des océans

tache rouge de Jupiter, témoigne probablement d'une gigantesque empête s'étendant sur plus de 13 000 kilomètres de long. Puis, toute une série de tempêtes, de taille plus réduite, laissant dans leur sillage un cortège de mages turbulents. Et encore des courants ondulants, circulant à haute altitude. Et d'autres nuages de méthane, dont la morphologie rappelle celle des cirrus terrestres...

Comment expliquer une telle activité, alors que Neptune, la pla-nète actuellement la plus éloignée da Soleil, reçoit environ mille fois moins d'énergie que la Terre ? La conjonction de cette faible chaleur et d'une source d'énergie interne - par exemple d'origine volcani-- suffirait-elle à produire à la surface une température propre à engendrer tous ces phénomènes ? En attendant d'en savoir plus, les astronomes, transformés pour l'occasion en météorologues de l'espace, s'amusent chaque jour à prévoir le « temps » qu'il fers sur Neptune le lendemain. « Et ça marche ! ., affirment-ils...

D'autres résultats? Dès le 18 août, la NASA annonçait qu'un important champ magnétique avait été détecté autour de la planète, laissant supposer que cette dernière possède une ceinture de radiations et des aurores polaires sembiables à celles de la Terre. Il faudrait encore parler de ces calculs, qui ont permis de déterminer que la grande tache sombre effectue une rotation complète toutes les dix-huit heures vingt minutes - soit deux heures et demi de plus que la journée « neptuniene » de seize hures, établie jusqu'alors.

#### Triton ne fait rien comme les autres

Enfin, il y a Triton. Le clou de l'expérience, le but ultime de Voyager-2 avant que cette dernière ne quitte définitivement le système solaire. De taille plus petite que prévu, le principal satellite de Neptune se révèle beaucoup plus brillant que ses compagnons : un vrai miroir, qui laisse supposer une surface (formée d'azote ou de méthane) entièrement gelée. La température y est très faible, si faible que l'on ne s'attend plus guère

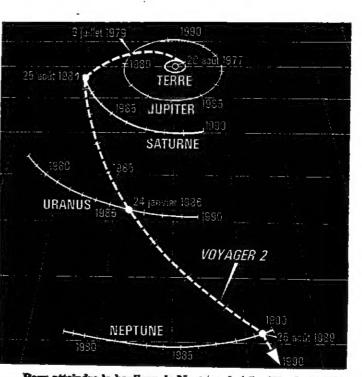

Pour atteindre la banlieue de Neptune, à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre, Voyager-2 a utilisé le champ de gravité des planètes qu'elle frôlait, un peu comme une fronde invisible, pour prendre à chaque fois un peu de vitesse. Cette fabuleuse partie de billard cosmique, commencée le 20 août 1977, lui a permis de survoler successivement Jupiter (9 juillet 1979), Saturne (25 août 1981) et son satellite Titan, et Uranus (24 janvier 1986). Après son survol de Neptune, la sonde quittera le système solaire.

d'azote liquide, comme l'hypothèse en avait été avancée. Il possèderait en revanche une atmosphère extrèmement tenue de méthane on d'azote.

De manière générale, Triton emble ne rien faire comme les autres. « Ce satellite est particulièrement mystérieux, précise Bradford Smith, chef de l'équipe chargée d'interpréter les images de Voyager. Il est place sur une mauvaise orbite, tourne autour de Neptune dans le sens inverse de celui de ses compagnons... Quel-que chose de réellement catastrophique a du se produire à un moment donné. » Provient-il d'un astéroïde, capturé par la force gravitationnelle de Neptune? Résulte-t-il d'une collision entre un corps céleste et une « lune » de planète? Autant d'inconnues

que Voyager-2, en survolant le satellite pour la première fois, ne peut que contribuer à éclaireir.

Une fois achevé ce moment historique, la petite sonde n'en poursuivra pas moins sa mission. Pendant physicurs jours, à mesure qu'elle s'éloignera de Neptune et de Triton, un flot d'informations vont continuer à déferler sur les écrans du JPL. Le premier déponillement prendra plusieurs semaines, leur interprétation plusieurs mois. Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là. La fabulense moisson de données de Voyager-2, au début du vingt et unième siècle, servira toujours de matière première aux astronomes. Tout comme aujourd'hui on peut encore exploiter les observations de Gali-

CATHERINE VINCENT.

Jan 200

100

Har.

3: X : . .

The state of the last

Ex Table

T1-227

and I be a sense "channel

-

Man marge of a contract design THE REST OF STREET, ST A Carlo AND THE REAL PROPERTY. A STATE OF THE PARTY OF THE PAR to be desire to see it is the Management The state of the same day A STATE OF THE STA

Internal in the same of the A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH The same of the sa 

A Desired of a second second

-

# DES LIVRES

# Lecons de tourisme

Henri Calet, le voyageur qui laissait venir à lui les paysages « au lieu de leur courir après ».

la fête nationale, Henri Calet est mort le 14 juillet 1956. Il était né presque avec le siècle. Il avait avec celui-ci les familiarités que se permettent entre eux les gens du même âge. « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes », disait-il à la veille de prendre congé. Il a inventé le misérabilisme ironique. Il a illustré aussi la « littérature d'arrondissement ». C'est une de nos meilleures écoles, puisqu'on y rencontre notamment Léo Malet, Antoine Blondin, Robert Girand, Alphonse Boudard. Cette tradition refuse de tomber en désuétude. Tant mieux! C'est inhabituel à une époque où les traditions s'effarouchent comme de vicilles jeunes filles. Les dernières modes es intimident.

 $\partial_{\mathcal{A}} \partial_{\mathcal{A}} \cdot \partial_{\mathcal{A}} \cdot \partial_{\mathcal{A}}$ 

On a dépeint Henri Calet sous l'aspect d'un grand voyagenr dont le « pays préféré » se trouvait être le quatorzième arrondissement. Cela va de soi. Calet lui-même a confirmé la justesse du postrait. dans un des récits que l'on a rassemblés sons le titre Cinq sorties de Paris : « Il n'est pas rare, écrivait-il, que l'on s'aperçoive tardivement que l'on a oublié d'emporter quelque chose en voyage (...). Moi, c'est mes idées que j'avais égarées en route. Elles étaient restées sur le continent européen, du côté de la place Denfert-Rochereau, probable-

par PHILIPPE SOLLERS

POUR célébrer à sa manière joii verbe qu'il faudrait réhabiliter la fête nationale, Henri Calet est most le 14 milles dans notre univers de hâte et d'impatience, où l'existence quotidienne revêt des allures de championnat. Henri Calet écrivait et vivait sur le même mode. Il ne quittait jamais ses façons de promeneur. Il a exploré son époque comme « un touriste distrait » qui néglige de faire le compte des jours et découvre, à la fin, qu'ils se sout enfuis sans l'avertir. · Vingt-cinq ans déjà (...). Et nous avons avalé tout cela, cette mousse, cette amertume. Quels soiffards nous sommes ! ». constate Henri Calet dans un autre livre - Poussières de la route - qui réunit également des textes jadis publiés cà et là.

### Le temps nous dévisage

« Vingt ans après » ou « vingtcinq ans déjà .... Ces mots, quand ils viennent à notre esprit, veulent dire que le temps nous dévisage. Calet s'est efforce, jusqu'an bout, de le séduire encore, avec les moyens qu'il avait coutume d'employer. Les Poussières de la route et les Cinq sorties de Paris elle maugrée contre l'insonciance vant de guide. Car « elle utilisait Durant toute sa vie, Calet s'est humaine... Et Calet nous donne le passé simple avec facilité ». donné le loisir de flâner. C'est un des leçons de tourisme on de L'émotion de l'auteur se com-



peu l'habitude paresseuse de laisser venir à moi les paysages, au lieu de leur courir après. »

A la suite de ce « badaud narquois », nons visiterons les bords de la Loire et de la Garonne, les anciens lupanars d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique latine, et le parc des Buttes-Chaumont, Avant une « liaison printanière » avec la Loire et croisant; dans le voisinage de celle-ci; les fantômes de Villon, de du Bellay, de d'Artagnan, de La Fontaine ou de Léonard de Vinci - qui - avait vue sur la chapelle où sont à présent ses ossements. Une vue sur la offrent, en effet, tous les charmes mort, en quelque sorte..... de la littérature flâneuse. Les Henri Calet nous sera connaître rêveries se mettent à l'aise. Les sa définition du bonheur : « Il faidensées n'odéissent qu'à leur sait deau, il faisait vert, il faisait désordre naturel. Rien ne les frais. » Il s'émerveillera aussi presse : la mort attendra, même si devant une vieille demoiselle ser-

rendez-vous avec un fleuve ».

Si l'humour n'existait pas, il vandrait mieux changer de quartier on de galaxie. Des gens comme Henri Calet nous en dissuadent. Ce qui l'attirait, c'était la drôlerie et la tendresse de la vie, lorsqu'elle oublie de se croire importante. Calct alla visiter l'Italie, sur les conseils d'un certain Stefano, car celui-ci ne vantait pas la beauté des monuments les monuments, disait-il, c'est de la vanité », - mais le charme des gens « qui rêvent à haute voix et qui perdent leur journée chez le coiffeur, en lisant des journaux vieux de dix ans... >

FRANÇOIS BOTT.

\* CINQ SORTIES DE PARIS. d'Henri Calet, le Tont sur le tout, 100 p. 75 F. \* POUSSIÈRES DE LA ROUTE, d'Henri Calet, Le Dilet-tante, 68 p., 65 F.

de la conversation On disait qu'ils étaient l'avant-

vanité inutile

# Le rire de Saül Bellow

Le Cœur à bout de souffle, un nouveau roman pour le seul plaisir de l'humour.

anaturelle », surtout s'il s'agit d'un auteur né en 1915, lauréat du prix Nobel en 1976, est d'attendre la postérité. Tant d'honneurs indispose. Et le volume de l'œuvre paralyse. Sans oublier les jeunes voisins qui cher-chent à pousser l'ancêtre dans la tombe. Voilà presque le sort réservé à Saul Bellow, dont le dernier roman traduit en français, le Cœur à bout de souffle, n'est sans doute pas le meilleur mais mérite mieux qu'une visite au musée. Il est vrai que, parmi les auteurs américains, Bellow n'est pas le scul à souffrir de cette curieuse

indifférence. Depuis quelques années, on ne lisait guère ici Philip Roth, qui est pourtant bien plus jeune et dont le dernier livre, The Counter Life (la Contrevie en français) est certainement le meilleur depuis Portnoy et son complexe (1). Récemment, de mauvaises rumeurs circulaient à propos de ces écri-vains de la « renaissance juive américaine ..

garde des années 50 et que leur heure de gloire était passée. Mais dépassée par qui? Parfois, on chuchotait qu'il y avait des problèmes de traduction, comme si un idiome était intraduisible. Il reste que, dans leur pays d'origine, Bellow et Roth sont toujours deux géants de la littérature et que feindre de les ignorer est une

Parmi les tares et autres boulets que Saul Bellow traine avec lui, il est parfois mentionné que sa carrière de professeur de littérature à l'université aurait fini par

PEUT-ON parler d'un trei-zième livre sans que cela porte malheur? La ten-renom qui ait survécu sans un renom qui ait survécu sans un campus? Son humanisme traditionnel ne faisait pas non plus très · moderne » dans des livres comme l'Hiver du doyen (2) ou le Don de Humboldt (3). Il est rendement sa machine comique avec un art de la conversation interne et solitaire parfois épous-

> Car, chez Beliow, le roman est avant tout une logorrhée dont la scule justification tient au rire qu'elle déclenche. Toute cette œuvre est tournée vers une profonde misanthropie qui la rend sympathique, même lorsqu'elle dégénère en bavardage comme dans le deuxième tiers du Cœur à bout de souffle (More Die of Heartbreak). Impossible, cependant, de ne pas s'interroger sur la fonction de l'humour en littérature avec Bellow. Il est capable du meilleur comme du pire mais même ses exagérations finissent par être intéressantes.

Dans ce livre, le narrateur, Kenneth Trachtenberg, ne à Paris et spécialiste de littérature russe, décide de venir s'interroger sur son manque de racines auprès de Benn, son oncle américain de Chicago, un célè aussi intéressé par la flore que par ses conquêtes féminines.

> GILLES BARBEDETTE. (Lire la suite page 13.)

(1) Tous deux chez Gallimard.
(2) Flammarion.
(3) Flammarion et Livre de poche.
(4) Gallimard. et, en poche,
Folio - pr 1751.
(5) Gallimard et, en poche, « L'ima-

ginaire » nº 123. (6) Gallimard et Livre de poche.

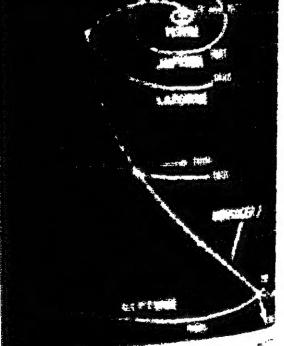

Poésies d'Isidore Ducasse comme elles doivent l'être, c'est-à-dire sous son nom, et non pas en éternel appendice rectificatif de Lautréamont et des Chants de Maldoror / Quelle bonne et vicieuse idée, et quelle démonstration que cela n'intéresse pratiquement personne i Vous connaissez l'un des plus grands penseurs et écrivains français, Isidore Ducasse ? Qui ? Pardon ? On peut considérer comme prouvé que ce

UELLE bonne idée d'avoir réédité les

livre de logique pure est secrètement fait pour six ou sept (maximum) individus par siè-cle : « Le théorème est railleur de se nature, il n'est pas indécent. » A qui vais-je consailler, donc, ce petit recuell sacré, tranquille, vio-lent, sec, ample, drôle, imperturbable, sifflant, compact, tournoyant, ramassé, lumineux, noir, tellement évident qu'il paraît incompréhensible ? A peine a-t-on décidé d'en parler que la phrase se rafuse à conti-nuer. Je m'aperçois que je le connais par cosur, qu'il fonctionne en moi ou plutôt moi en lui, comme la rhétorique alle-mêma, prin-cipe de relativité généralisée.

Moi aussi, chaque jour, même s'il n'y paraît pas, je remplace la mélancolie par le courage, le doute par la cartitude, le désaspoir par l'espoir, la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir, le scepticisme par la foi, les sophismes par la froideur du celme et l'orgueil par la modestie. Sans cesse, je repousse loin de moi la poésie moite des langueurs qui s'étale partout, pareille à de la

N'ai-je pas déjà répété dix mille fois, en vant, que la goût est la qualité fondamentale qui résume toutes les autres ; qu'il est le nec plus ultra de l'intelligence ? Le grand malentendu vient du fait que, si je suis malheureux, je ne le dis pas au lecteur, je garde cels pour moi. C'est mon droit, même s'il irrite, de préférer proclamer le beau sur une lyre d'or.

Mais qui s'en aperçoit ? Qui me rend justice ? Qui a reconnu que, dans mon cas, le génie garantissait les facultés du cœur ?

Un classique inconnu: Isidore Ducasse

Je viens de faire ce que Ducasse recommande: le plagier à la première personne, dans l'acte volontaire du discours. Tout romantisme épuisé, toute approximation névrotique morte, il parle ainsi dans la mesure où il a sondé (comme Nietzsche, avec lequel il rime souvent) l'immense maladie du ressentiment et sa poétisation illusoire, la vanité des apéculations psychologiques, le bavardage métaphysique ou pseudo-

# La force resouiée de l'énergie poétique

C'est un spécialiste du démoniaque en tout genne passé à l'ennemi, au Bien qui ne paut être touché par le Mal ; un traître et un docteur abrupt qui opère la raison de son désir inavoué d'être vaincue par le délire. Renversement, détournement, retournement, développement : n'importa quelle proposition peut être englobée dans un raisonnement bref, plus profond et plus efficace.

Imaginez la mémoire humaine la plus chargée à votre disposition (la Bible, la Sagesse des Nations) : vous choisissez, vous rectifiez, your confirmez, your niez, your poursuivez, vous seutez. On a fait l'étude des auteurs utilisés par Ducasse, le principal est Pascal, les Poésies sont construites en fonction des Perées. La découverte est simple, elle équivaut à se munir d'un ordinateur. On prend le maximam de condensation déjà organisée, on ajoute des boucles au circuit. Exemple : « SI la morale de Ciéopâtre eût été moins courte, la face du monde aurait changé. Son nez n'en serait pas devenu plus long. » Ou encore : « L'univers ne sait rian : c'est tout au plus un roseau pensant. )

L'exercice est du plus grand sérieux parce qu'il élimine, justement, l'esprit de sérieux. On prend la ioi et l'autorité pour ce qu'alies sont, dans tous les domaines, on les élève à la puissance que leur donne la négation dont elles sont l'objet. Au fond, l'esprit de sérieux est partagé par le maître comme par l'esclave, ils se nourrissent du même respect pour le douleur, le malheur, et leur exploitetion dans des sens opposés. La loi énonce et dénonce, la contestation revendique, elles sont d'accord, perversement, sur le même faux Bien. D'où le procès naîl fait souvent à Ducasse d'être « réactionnaire » (le même préjugé viscéral considérera Sada ou Nistzsche comme « nazis »).

Est-ce un redoutable dictateur, un Hitler, un Staline, qui écrit : « En son nom person-nel, maigré elle, il le faut, je viens renier, avec une volonté indomptable et une ténacité de fer, le passé hideux de l'humanité pleurarde > ? Ou blen quelqu'un qui nous apprend, au contraire, sans que nous vou-lions l'entendre, à faire l'économie sarcastique de la mécanique objective de la répres-

Est-ce un policier parenolaque qui s'exprime dans cette énumération hilarante de ce qu'il va combattre : « ce qui est somnambule, louche, visqueux, phoque parlant, équivoque, poitrinaire, spasmodique, aphrodisisque, anémique, borgne, harmephrodite, bâtard, albinos, pédéraste, phénomène d'aquarium et femme à barbe » ? Ou bien, au contraire, un esprit réveillé qui dérègle et déconsidère à la fois le pouvoir et son adversaire apparent voulant se mettre à la place de ce pouvoir ? Est-ce un rationaliste fanatique qui attaque méchamment la sensiblerie rousseauiste, ou bien un subtil chinurgien libérant la force refoulée de l'énergie poétique en montrant la symétrie entre raison étroite et santimentalisme nigaud ?

(Lire la suite page 11.)

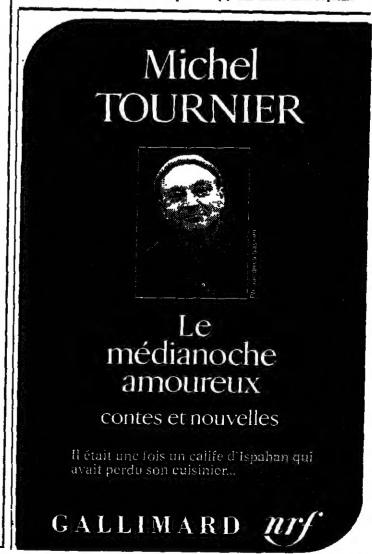



# AU FIL DES LECTURES

# Dire l'intime

N avait déjà remarqué la pudeur et l'humour de Bernard Mathias dans son premier roman, très autobiographique, les Concierges de Dieu (Grasset 1982). Avec l'Enfant infidèle, c'est toujours son histoire intime que manie, avec plus d'humour encore, Bernard Mathias. Ecrire un livre drôle avec ce qu est le plus douloureux dans l'enfance et l'adolescence - l'envie de changer de parents, d'être adopté, de se refaire à neuf un passé pour prendre un autre départ dans la vie — était un pari presque intenable. Bernard Mathias l'a réussi en donnant à son héros, M.G. (pour Mauvaise Graine) - autant dire lui-même - la possibilité de re les adoptions révées.

Le petit lycéen juif de la rue du Télégraphe, à Paris, est amou-reux, comme tant d'autres, de son professeur de français, mais aussi de Golda Meir et de Liz Taylor. Après s'être fait adopter par son prof. vocation, soixante-huitarde avant la lettre (on est en 1965), Mauvaise Graine rejoindra Massada (Golda Meir) en Israël, avant de se promener, d'un bout à l'autre de la planète, aux côtés d'Océan (Liz) et de son génial compagnon Old Vic (Burton).

Ce qui pourrait être laborieux, lourd du poids d'une enfance qui n'en finit pas de tarauder Bernard Methiss, est léger et désopilant, tant l'auteur a le sens du burlesque, tant il a travaillé le rythme de son récit. Non seulement on s'amuse à suivre Mauvaise Graine, mais on se prend à croire à ce qui lui arrive. Bernard Mathias peut aujourd'hui être en paix avec ses douze ans. Ils sont désormais les nôtres, et il s'est enfin fait adopter en devenant romancier.

# Pour amateurs de cannibalisme

A démarche de Michèle Manceaux dans le Fils de mon fils est exactement à l'opposé. « Je ne crois plus beaucoup à l'emballage romanesque, nous explique-t-elle, je n'aime pas les romans autobiographiques déguisés. Du reste, on se trahit plus dans le roman que dans le journal intime, qui est l'exploration d'une sensibilité nue. Ce n'est pas de l'intime déballé, mais de l'intime retravaillé. » Il est très difficile de parler de ce travail lorsqu'on déteste radicalement la forme de cannibalisme et de dévoration des autres qu'est ce type de récit à la première personne, où l'on a le sentiment que, contrairement à ce qu'affirme Michèle Manceaux, rien ne nous est épargné : ni l'art et la douleur d'être grand-mère, ni la difficulté de vivre quotidiennement à deux, ni la brutalité de ce qu'on pense certains jours, bien en secret, de ses enfants, de leurs conjoints, et même de ses propres amis. Comme dirait Marguerite prend parfois à croire que « cela a à voir avec la metveillance ».

Face à la répulsion qu'éprouvent certains devant cet « intime retreveillé » (on tremble à l'idée de ca que serait l'intime brut), Michèle Manceaux peut faire état de l'abondant courrier qu'elle reçoit (1). « Vous êtes mon double, ma sœur », lui écrit-on. Ellemême s'en montre « effarée » : « Je ne suis pas le double du lecteur qui m'écrit, je ne me reconnais pas en lui ». En revanche, elle se sent proche de ceux qui affirment : « Vous dites ce que je n'ose pas dire » ou « je suis troublée de lire tant de phrases que j'aurais voulu ou pu écrire. Tout est là, sans doute. Quand on aime la littérature, parce qu'elle nous rend à nous-mêmes en nous éloignant de notre vie privée — « ce misérable petit tes de secrets » qu'évoquait André Malraux —, on n's pas envie de lire des phrases qu'« on surait pu écrire ». Cela dit, les amateurs de réalité familiale seront sans doute séduits par la sincère « mise è nu » de Michèle Man-ceaux. On s'en voudrait de les décourager.

# L'ellipse et la sensation

ANS la Lumière du jour, de Noëlle Mennecier, « lui » et « elle » n'omt pas de nom, pas d'histoire à rebondisse-ments et presque pas de vie, sinon un quotidien qui se quelques mots pour signifier l'étouffement ; la fumée d'une cigarette dans l'air immobile ; une sensation de faim ; un départ, probablement une rupture.

En dépit de son style - pas assez libéré des recherches des années 70 sur la narration, — on prend plaisir à ce récit de départ, à ce voyage dans « la lumière du jour » neuf.

Avec Noëlle Mennecier, on cherche le chemin, entre béton et asphalte, et l'on pousse la porte « entre les palissades basses qui couraient, irrégulières, dessinant les parcelles, s'étendaient des rangées de poireaux, de salades vert clair ou de choux montés, plus foncés, perchés sur leurs hautes tiges (...). Cala respirait l'ouvrage bien fait, auquel on revient tous les jours, l'économie du temps, sou à sou, la modestie de ce qu'on recommence, » On ne sait pas si l'on va vers une nouvelle liberté ou vers le « retour au bercail »,

# Une passion pour fin d'été

OUR un dernier week-end de vacances, de quoi a-t-on envie. et besoin ? D'un « roman-roman », pas trop long - valise oblige, - d'une petite enclave de rêve dans une journée qui sent le retour, les embouteillages, le courrier amoncelé, bref la ∢ rentrée des classes », même si, depuis longtemps, on en a passé

Alors on peut ouvrir sans crainte les Ruines de Rome d'Hubert Nyssen. En deux cent dix pages et soixante-cinq courts tableaux, on voit se nouer et se briser la passion qui lie, pour un bref moment, Jérôme, un scénographe de cinquante ans, veuf, incapable de se défaire du souvenir d'un accident qu'il n'a pas vu mais qui a fait exploser sa vie, et Norma, une actrice célèbre, vouée elle aussi à une solitude définitive, juste tempérée par le bonheur d'être en

De Paris à Boston, de Lyon à Athènes, en passant par Avignon et Bordeaux, on se laisse guider par Hubert Nyssen, et on s'aben-donne au plaisir d'être un lecteur naîf, aux délices de ces émotions de midinette qu'on s'emploie d'ordinaire à dissimuler au point de ne jameis avouer qu'elles existent. A quoi donc serviraient les vacances si ce n'était à retomber en enfance, à croire aux amouts impossibles, comme celles de Norma et de Jérôme, aux deuils dont on ne revient pas, aux feux de la rampe, qui permettent « la très subtile jouissance de la métamorphose » ?

Hubert Nyssen, pour ce sixième roman, a voulu restituer un de ces contes enflammés qu'on s'invente quand on n'a pas encore appris à vivre. On ne peut rien en dévoiler, sous peine de briser le rêve. Il faut simplement, si l'on est gourmand de deux heures d'oubli, se glisser, sur scène et en coulisses, aux côtés de Jérôme et de Norma, partager leurs ardeurs et leur mélancolie...

JOSYANE SAVIGNEAU.

\* L'ENFANT INFIDÈLE, de Bernard Mathias, Grasset, 252 p., 90 F.

\*\* LE FILS DE MON FILS, de Michèle Manceaux, Pion,

272 p., 90 F.

\* LA LUMIÈRE DU JOUR, de Noëlle Memecler, La Différence, 70 p., 49 F.

\* LES RUINES DE ROME, d'Hubert Nyssen, Grasset 210 p., 80 F.

Voir l'article de Michèle Manceaux « Écrire à la première per-sonne » dans le numéro de la revue Autrement consacré à l'intime (N° 81, juin 1986, 85 F).

# Sous le charme de Christian Bobin

La Part manquante, ou comment n'alourdir la littérature que d'une très légère rosée.

HRISTIAN BOBIN est un séducteur. Un séducteur sans arrogance ni stratégie, qui ne vise pas à convaincre ou à posséder, encore moins à corrompre. Un séducteur dans le plus simple appareil d'une prose limpide, totalement offerte; offerte au point d'en faire presque

De quoi parle Christian Bobin? Quel est le sujet, le moteur de son écriture? Quel intime souci, quel désir l'animentils? Quel objet l'aimante-t-il? De la substance et de la matière de ses livres on peut dire qu'ils répondent exactement au titre de l'un d'eux, le plus beau peut-être : l'Enchantement simple (1).

Il s'agit d'ailleurs moins de la définition d'un projet poétique que de l'affirmation d'une manière d'être ; manière qui chemine, musarde, tout au long de ces pages qui forment comme un livre unique, arbitrairement divisé en titres autonomes.

Tout l'effort de Christian Bobin est donc concentré vers un seul but, un unique propos : peser le moins possible, n'alourdir toute la littérature que d'une très fine, très légère rosée. A d'autres les fleurs de la rhétorique, à d'autres les machines complexes et torturées; à qui veut l'orgueil des systèmes de l'esprit, le dépassement de soi, la traversée des apparences !...

Plus simple, simpliste même, le rêve de Bobin est ailleurs, est partout : « Il y a des milliers de ciels dans le ciel. Il y a des milliers de jours dans le jour. Il y a trop à voir pour ne pas se perdre ..



« Il y a trop à voir pour

écrit-il dans la Part manquante, son dernier titre, le premier à paraître chez Gallimard. De même dans le Huitième Jour de la semaine : « Il y a une joie dans le monde. Une joie élémentaire de l'univers, que l'on assombrit chaque fois que l'on prétend être quelqu'un ou savoir quelque

Séduction, disions-nous. Christian Bobin, en effet, persuade

doucement, invite son lecteur à devenir l'ami, le destinataire singulier de son propos, de cette longue lettre qu'il ne cesse d'écrire, d'interrompre, de reprendre. Une lettre qu'il écrit comme on respire, comme on vit, an rythme des jours et des nuits, des joies et des chagrins. Une lettre adressée d'une région de l'âme qui n'aurait pas encore connu le péché ni éprouvé le mal dispersé dans le monde; une région bruissante de (1) L'Enchantement simple comme le Huttième Jour de la semaine cut par en 1986, aux Editions Lettres vives (4, rue Beautreillis, 75004 Paris).

C. Bobin a, par ailleurs, publié trois livres chez Fata Morgana (Souveraineté du vide, l'Homme du désautre, Lettres d'or) et cinq textes plus courts chez Brandes (166, rue du Collège, 59100 Rouhsix). d'interrompre, de reprendre. Une lettre qu'il écrit comme on res-pire, comme on vit, au rythme des

rires d'enfants, de voix de femmes, de toutes choses simples et douces sorties de la main de

Il faut bien, pour atteindre, ou revenir, à cet état d'innocence primesautière, frôler parfois la banalité, l'insignifiance. Mais pourquoi se défendre contre les effets de l'innocence quand le charme continue d'agir? Que craindre tant qu'on est sous le charme? semble demander Bobin. . On sait tout ce qui est à

savoir ... », souligne-t-il dans l'Enchantement simple; et dans le Huitième Jour de la semaine : · C'est une chose souvent éprouvée : cet ablme entre un savoir lourd, embaumé dans les livres ou les morales, et l'humeur aérienne de la vie qui va. » Séduit, enchanté, désarmé,

récupérons un instant nos moyens pour demander à Christian Bobin s'il est sûr que la vertu du simple réside dans la mise à l'écart de la pensée, dans une attitude de soupcon à son égard ? Mais ce n'est là, somme toute, qu'une question marginale : l'enchantement demeure, qui suffit au nôtre... PATRICK KÉCHICHIAN.

★ LA PART MANQUANTE, de Christian Bobin, Gallimard, 102 p., 62 F.

# La patrie perdue de Julien Green

L'auteur des Pays lointains poursuit sa grande fresque romanesque du sud des Etats-Unis.

secrete Elizabeth Drovo quait le drame qui clôturait les Pays lointains : son mari et son amant se tuaient, la laissant veuve avec un petit garçon, Ned. D'emblée, elle est, malgré l'abondance et le pittoresque des personnages, la figure de proue de ces Etoiles du Sud qui poursuivent la chronique sentimentale, romanesque et épique des Etats du Sud américain à la veille de la guerre de Sécession.

Elle va ainsi succomber au charme de Billy Hargroye, qu'elle avait rencontré toute jeune, dès son arrivée à Dimwood, la splendide demeure des Pays lointains, et l'épouser. Mais ne répète-t-elle pas une erreur en confondant désir et amour? Billy n'est pas à même de répondre, avec sa fougue brutale et ses vues étroites. aux exigences romantiques de cette imaginative, puritaine malgré tout, et que gêne la virilité naissante de son fils au bain et des aveux trop directs détruisant tout ce qui entourait de mystère une action d'une banalité animale . Militaire, Billy a de ces franchises mal venues...

#### Un charme troublant

Au rythme d'une vie insouciante, Savannah - - la villeforêt », valse vers la guerre. Au long de tout le roman, entre les jeux subtils et parfois venimeux de la vie sociale et des quêtes amoureuses, entre les enieux frivoles et la combinaison des rites mondains et des tempéraments rebelles, ou victimes des conventions, s'insinue, se précise, s'amplific tout ce qui va aboutir à un affrontement fratricide. On en suit le cours mouvementé, des rumeurs de salon aux prises de position officielles.

Si l'on omet quelques maladresses de style et des images convenues, sans doute peu évitables sur un si long parcours romanesque, on ne résiste guère au charme troublant, aux péripéties, aux coups de théâtre des Étoiles

T A fougueuse, fantasque et du Sud. Ce qui fait la beauté et la force de ce roman, cor cédent, c'est la sincérité de l'inspiration, la maîtrise avec laquelle l'écrivain compose de chatoyants tableaux, la sîreté qui est sienne pour donner vie, relief et passion à une multiplicité de personnages, dont il entrecroise ou oppose les destins avec une souveraine aisance. Tout le Sud est là qui vit, s'étourdit, s'épie, se heurte, se glorifie, brasille et, lentement, se

PIERRE KYRIA.

L y a mille façons et aussi mille raisons de partir, de briser avec son passé. Si la

manière du narrateur d'Awa

le demier roman d'André-Louis

Rouquier - est brutale, bien

que son ras-le-bol vienne de loin

et que son départ ait été plus ou

moins prémédité, si ses motifs

sont assez banals, les circons-

tances qui entourent sa fuite

lemontant vers le Nord, un

sont, elles, très excentionnelles.

Nord qui pour lui recèle le Graal,

c'est une France ravagée pour

l'inondation qu'il va traverser

avant d'échouer dans une mai-

son bourgeoise que ses habi-tants ont désertée.

demeure assiégée par les eaux, ce « Crusoé heureux de son

naufrage » l'investit. Il va explo-

rer les lieux, mais surtout, il va

tenter de retrouver « l'enfant

seuvage, l'enfant fou » qu'il a

été ou rêvé d'être. Car l'enfant

survit dans cet homme qui a

pratiqué l'art du compromis au

point de s'y enkyster et d'y per-

dre le meilleur de lui-même. Il

s'aperçoit bientôt que « rien ne

vaut une belle calemité pour

racheter d'un coup mille

lâchetés minuscules et, davan-

tage encore, découvrir le plaisir

Entré par effraction dans la

André-Louis Rouquier

au-delà des apparences

\* LES ETOILES DU SUD, de Jallen Green, Le Seuil, 750 p., 160 F.

# La « bibliothèque en miettes »

Les funèbres aventures d'Adrien Blatte.

ES hommes comme Adrien l'indifférence le réchanffe. Mais, de Patrice Delbourg, nous en croisons tous les jours dans les couloirs du mêtro ou sur les trottoirs parisiens. Ils semblent porter sur leurs épaules un manteau de plomb. . Moitié un autre, moitié tout le monde », Adrien Blatte n'a qu'une ambition: l'anonymat. Employé depuis une quinzaine d'années dans une banque du Marais, il gère en professionnel avisé sa banqueroute personnelle, en prenant soin de ne jamais investir dans l'amour ou l'amitié.

Le corps imposant des contraintes que l'esprit tolère, ce solitaire s'abandonne parfois dans les bras d'une prostituée dont

de rompre la routine, de suivre

tient également à l'étrange

cadeau que le destin offre au

narrateur, cadeau qui prend la

forme d'un cahier aux pages couvertes d'une « écriture bizar-

rement penchée à gauche, à

rebours de son mouvement ».

L'histoire qu'Awa, la jeune eth-

nologue africaine a consignée,

dans son Journal intime va le

passionner. Au fil de sa lecture

indiscrète dans la chambre

qu'elle a occupée, Awa devien-

dra pour lui « una scaur nourrie

Bien évidemment, ce pas de

côté, ce séjour en marge des

réalités ne pourra s'éterniser.

Mais l'œuvre de l'imagination

s'étant accomplie, l'homme

sortira andolori et purifié de son

aventure. A coups de petites

phrases incisives, André-Louis

Rouquier suggère ici que

l'essentiel se situe au-delà des

apparences, dans une frange où

cohabitent rêve et réalité. Et

que le métier de vivre consiste à

trouver l'équilibre entre ces

ANNE BRAGANCE.

\* AWA, d'André-Louis Rog-

quier, Actes Sud, 214 p., 89 F.

d'un autre leit ».

deux tentations.

Mais la beauté de ce récit

Si la chair est triste dans les livres de Patrice Delbourg (1), le verbe, lui, est gai, pour ne pas dire ivre. L'auteur et son personnage ont d'ailleurs une passion commune: ils collectionnent les mots des autres, et restituent sans guillemets, dans leurs écrits, cette « bibliothèque en miettes ».

Patrice Delbourg a décidé de devenir malade le jour où il a renoncé à faire des études de médecine. Il n'est donc pas surprenant qu'Adrien Blatte souffre, lui aussi, d'hypocondrie. Sa visite à un médecin généraliste est un morceau d'humour noir, digne des meilleures pages d'un André Frédérique.

Adrien Blatte sera hospitalisé après une tentative de suicide. Les services d'hygiène de la mairie de Paris découvriront alors dans un petit appartement de la rue Rambuteau 52 mètres cubes de déchets, et il ne fandra pas moins de six camions-bennes pour les évacuer. Les mots partiront en fumée avec les ordures et il ne restera plus rien des signes d'une vie qui n'en

\* UN CERTAIN BLATTE, de Patrice Delbourg, Scuil, 190 P.,

# de Patrice Delbourg

collectionneur de mots.

Blatte, le héros du roman le plus souvent, Adrien Blatte se contente de fréquenter les salles obscures d'un ciné X ou la cellule hygienique d'un peep-show.

> Qui se plaindra d'ailleurs de retrouver au fil du texte des emprunts à Cioran, Crevel, Calaferte ou Pirotte? Critique littéraire à ses heures, Patrice Delbourg n'ignore pas que la médisance est la forme de confraternité préférée de nombre d'écrivains français. Aussi, à tous ceux qui crieront: «Au voleur! », il répond à l'avance: « Pardons à tous, les vivants et les défunts, les célèbres comme les sans-grade, d'avoir été conviés, à leurs mots défendants, à ce rituel de métamorphose. Il conviendra de restituer à chacun ce qui lui revient au hasard de la narration. >

fut pas une, mais un simulacre. PIERRE DRACHLINE

(1) Génériques, Beifond, 1983; Absence de pedigree, Le Castor astral, 1984; Embargo sur tendresse, Le Castor astral/Ecrits des Forges, 1986.

Sandy Winds -- ... 400 MA A LANGE A LANGE TO SERVICE --

21 - PANE - 1875 TO - I die att 有效的 min in the state of

THE RESERVE THE the state of the To provide the

Time are in a grown as

F 2 - The Paris 1 - 1 - 1

77.00 pts a 3.00 27.00 pts a 3.00

10 THE REST OF SEC. 18

Contraction to the larger

Employee and the second

And the second of the

Districted to the

€1 (a) ... ≥ 4 det

- Ar. A

Today : It also

HE BY THE . I AS

A L'1,313 12 14.5

The state of the s

Harman Strategy Services

18 23 A .....

A STATE OF THE STA

Section 1 and 1 an

Section 12 to 12 t

\* St. 15.

The state of the s

the second trans

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Management of the state of the

der Fra

\$1 6 May 27/4 90 1

\* c e n

Elimination of the

A 2 5 5 7-3

~ ><sub>1)77-8</sub>,

A 500 1540 5 2 ..

29 24 753 T

Tale of the

-The Land The state of the state of THE PARTY AND ADDRESS THE REAL PROPERTY. TOP BLOK HE HE

Trees Spirits . and I make -

THE PARTY PARTY 47. mg 

-100 to 100 March CALCULATION OF THE The second of

the desired of the last of

# Les vagabondages de l'inspecteur Mérimée

Pendant dix-huit ans, Mérimée a parcouru la France pour dresser le premier inventaire du patrimoine français. Ses notes de voyage sont aujourd'hui rééditées.

d'hui à Autun en écrosant une oie sous les
roues de mon char traîné par
deux chevaux au galop. Ce char
était un tape-cul presque sans
dossier. Chaque pavé saillant me
faisait sauter de deux pieds en
l'air. J'ai fait 20 lieues
aujourd'hui en changeant sept
fois de voiture. » Ce constat est
l'ordinaire d'un jeune inspecteur l'ordinaire d'un jeune inspecteur des momments historiques, Pros-per Mérimée, fraîchement promu à un poste créé quatre ans plus tôt. « Mérimée va commencer par apprendre ce qu'il sera censé nous enseigner », ironise Alexandre

1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 (100 (100)

activities and

100 100 19

 $\omega_{n}:\mathbb{R}^{n}$ 

 $A_{1}(T)$ 

· Cotato Cota

is so that better a single

Company Children

a a bibliother the en me

le Patrice Indianire

الهاد الهنتيارين المنافية المنطقية

The Party of Section 2

The second second

The state of the state of

As Sameter, and the same

10 EA 27

A STATE STATE STATE VISITE

process as a supply of the

W 42 11 May 1

Il est vrai que ce dandy de trente et un ans est surtout comm des salons parisiens pour ses supercheries littéraires - il publie le Théatre de Clara Gazul. « comédienne espagnole », et les poèmes du « barde morlaque » Yacinthe Maglanowitch — et quelques nouvelles brillantes d'un romantisme un pen sec. Son nouveau métier va le transformer en une sorte de pompier volant au secours du patrimoine français. Pendant dix-inuit ans, il va parcourir sans relâche, dans des conditions difficiles - le chemin de fer existe à peine, - une France plus incomuse que l'Egypte ou la Grèce ». Sa tâche est considérable. Il doit recenser les monuments, les visiter, évaluer les réparations à faire, établir des devis, obtenir des crédits, donner des directives aux architectes et sur-

veiller les travaux entrepris. Aussi noircit-il des centaines de pages pour son ministère de tutelle, l'intérieur, notes qu'il publie en revue puis en volumes. Ce sont des murs. Mérimée n'est pas le seul à s'indigner : Victor Hugo publie dans la Revue des Deux Mondes un article qui fera du bruit : « Guerre aux démoliscux que réédite aujourd'hai Adam Biro.

confronté à l'état du patrimoine français dans cette première moitié du dix-neuvième siècle. La période révolutionnaire l'a laissé dans un état de délabrement avance. Un grand numbre d'édifices religieux ont été détruits; d'autres, vendus comme biens nationaux, sont transformés en atchers, en entrepôts ou en magasina. L'abbaye de Beauport, près de Paimpol, en ruine, abrite une ferme; l'église des Carmes, à Dol, sert de halle au blé. « A Saintes, note Mérimée, le génie veut détruire l'abbaye aux Dames pour agrandir sa caserne. » Et, plus ioin: • Aux Dominicains de Toulouse, où cinq cents chevaux mangent leur avoine, autant de canonniers dessinent ce que je n'ose dire. »

A Villeneuvo-lès-Avignon, le tombeau du pape Innocent VI est déposé « dans une masure appartenant à un vigneron ». Rendues an culte, les églises sont souvent dans un état déplorable et les bâtiments civils ne valent guère mieux. Le château de Laval est une prison. A Avignon, les soldats d'un régiment corse logés au dier les populations qu'il rencon-Palais des papes vendent des élé-ments de fresques qu'ils déta-sont encore à méditer : « La d'un régiment corse logés au

#### A les lire, on est d'abord a Mille horreurs à Saint-Savin »

Mais les démolisseurs les plus dangereux sont souvent les mieux intentionnés. Mérimée doit aussi faire la chasse au réparateurs : « J'ai le cœur brisé du vandalisme de messieurs les Poitevoins. Ils ont fait mille horreurs à Saint-Savin. - An Mans, il note que les chapelles - viennent d'être restaurées, c'est-à-dire replâtrées et badigeonnées ». A Saint-Denis, l'une des tours de la basilique a dil être abattue à la suite de l'intervention maladroite de l'architecte

Mérimée, cependant, réserve son admiration et son indignation aux monuments médiévanx et à ceux de la Renaissance, aux ves-tiges antiques ou préhistoriques. Ni le dix-septième ni le dixhuitième siècle ne trouvent grâce à ses yeux. Il cite avec mépris ces églises bretonnes « contempo-raines assurément de Louis XIV », tout juste bonnes à faire de la figuration dans un paysage. « Examinées de près, elles n'ont pas le moindre mérite. » Il profite de ses voyages pour étu-

Corse, éctit-il, trop faible et trop divisée pour subsister de ses pro-pres forces, se donna toujours à la puissance qui dominait dans la Méditerranée et, cependant, elle ne perdit jamais le sentiment de sa nationalité et ne s'assimila point à ses protecteurs. »

Mais ces quatre volumes que I'on peut toujours utiliser comme un guide pêchent par un excès de sécheresse. Les interminables descriptions de porches d'églises mutilées se succèdent page après page, que l'on soit en Corse, en Auvergne ou en Bretagne. Il reste, bien sûr, quelques morceaux d'anthologie comme la découverte du pont du Gard dans une lumière d'orage. Mais sa verve, ses démêlés avec les notables provinciaux, ses bonnes fortunes, ses emportements, ses enthousiasmes, ses anecdotes savoureuses, il les réserve à ses innombrables correspondants, qu'il inonde de lettres expédiées de tons les coins de l'Hexagone. Il est dommage que les éditeurs n'en aient pas joint un certain nombre pour compléter et animer ces austères rapports d'impection.

EMMANUEL DE ROUX.

\* NOTES D'UN VOYAGE DANS LE MIDI DE LA FRANCE, de Prosper Mérimée, 236 p., 83 F; NOTES D'UN VOYAGE EN CORSE, 108 p., 64 F; NOTES D'UN VOYAGE EN AUVERGNE, 205 p., 85 F; NOTES D'UN VOYAGE DANS L'OUEST DE LA EDANCE L'OUEST DE LA FRANCE, 214 p., 83 F. Présentées par Pierre-Marie Auzas. Adam Biro éditeur.

# PORTRAIT

# Promenades dans l'invisible

Les méditations de Jacques Brosse sur les arbres. les hommes et les étoiles.



A sa vie, étroitement liées, Jacques Brosse pratique une promenade méthodique dans l'invisible. L'instinct de curiosité, si vif dès l'enfance (1), l'a poussé vers de multiples expériences où il cherchait plus qu'une réponse, un moyen d'ouvrir les portes ; dix ans de psychanalyse qui ne terminant en impasse; et, selon l'exemple de Michaux avec qui il était lié, usage de drogues dont il finit par saisir l'aspect illusoire et nocif; initiation au yoga par un maître indien, qui a pour conséquence un dérèglement des flux énergéti-

Malade mais non découragé, Jacques Brosse rencontre le zen en la personne de Deshimaru. Il retrouve l'équilibre, un accord avec lui-même, et peut vivre dans la pratique les intuitions d'enfant qui l'unissaient au monde. Il devient moine bouddhiste (2), poursuivant une œuvre littéraire à l'image de ses pérégrinations intéricures: textes sur la Chine, l'ethnologie naissante, les arbres, les plantes, ses voyages (3), qui complètent ses ouvrages consacrés aux sens, au corps, au rêve et surtout ceux qui sont le reflet de son accord personnel avec la nature (4). Car c'est ià où se trouve le cœur de son témoignage.

# et les forêts

Bien avant la mode de l'écologie, et parce que sa démarche n'était pas le contrepoint d'une phase de l'économie, mais répondait à un besoin essentiel, le lien que Jacques Brosse a établi avec la nature est de l'ordre du sacré. Il commence par une amoureuse et méticuleuse observation, ainsi que le prouve toute la partie de son ceuvre qui ressortit à la botanique, comme chez son lointain compagnon ès forêts Ernst Jünger. Mais si l'observation est neutre, elle frémit néanmoins de ce qu'elle est aussi une communion. L'expérience primordiale de Jacques Brosse est de s'être ressenti un élément du vaste ensemble formé par la Terre, les arbres, les étoiles. En quoi il rejoint la vérité des textes mythologiques de toutes les

cultures. Placé, non sans malice, sous le signe de saint Bernard: « Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira », le dernier livre de Jacques Brosse, Mythologie des arbres (5) offre la synthèse claire et fouillée des noces de l'arbre et de l'âme que célèbrent les récits fondateurs.

Les références précises, les recoupements très sûrs, le recours aux étymologies on l'abondance des notes ne doivent pas cacher la forêt : l'auteur parle d'expérience, et c'est ce qui d'emblée élève le texte. Témoin ce léger clin d'æil: · Par le canal que lui offre

TRAVERS son œuvre et l'arbre unissant terre et ciel, conscient et inconscient, le méditant peut monter et descendre, passer de la matière obscure et souterraine, d'où il est un jour issu, à la pure énergie lumineuse qui l'anime et vers quoi il tend. Il peut alors redécouvrir son origine et même l'en deçà de son origine, grâce à l'arbre généalogique dont les rameaux sont ses ancêtres, retrouver l'humanité tout entière dans l'arbre de l'évolution qui le rattache à la vie en son expansion. Ainsi guide, l'homme reprend racine, il puise à la source, aux eaux primordiales, dans le fonds inépuisable commun à toute vie. »

Malgré une incursion dans le domaine de l'Inde avec l'échelle mystique et l'arbre de l'Eveil, le récit est centré sur les cultures qui nous ont façonnés, et en premier lieu la culture grecque, mais sans oublier les sonds, sémitique ou versaux de la relation de l'homme à la nature impliquerait une étude qui englobat le monde entier. Nul doute qu'elle nous aiderait à mieux aborder ce vingt et unième siècle qui, selon Malraux, devrait nécessairement trouver de ponyelles formes du sacré.

Nous restons précisément dans le même domaine avec la gageure des Mattres spirituels. En un petit livre, Jacques Brosse passe en revue les grandes figures qui ont marqué les religions, depuis le védisme jusqu'au protestantisme (mais pourquoi négliger le chamanisme?) en passant par le mazdéisme ou le taoïsme. Si l'on saisit le mérite d'une telle entreprise pour l'homme pressé d'aniourd'hui, on voit aussitôt combien il est périlleux de traiter Shankara ou Epicure en une page, Mahomet ou saint Augustin en deux. Tout le talent de l'auteur consiste à aller à l'essentiel, avec la plus large ouverture possible. De ce point de vue, le livre permettra de dissiper bien des ombres. S'ouvrira ensuite la période d'approfondissement et, surtout, de cette sorte intuition poétique indispensable pour saisir de l'intérieur la démarche des religions, intuition dont Jacques Brosse est prodigue et qui rend son exemple si fécond en une époque où l'homme éprouve de plus en plus un nouveau besoin de se

DLIVIER GERMAIN-THOMAS, \* MYTHOLOGIE DES ARBRES, de James Brosse, Plon, 360 p., 120 F. \* LES MAITRES SPIRI-TUELS, de Jacques Brosse,

Bordas, 256 p., 79 F.

(1) Les Grandes Personnes, Robert Laisont, 1988. (2) Satori, dix ans d'expérience avec un mattre zen, Albin Michel, coll. « Spi-ritualités vivantes », 1984. (3) Notamment le magnifique Terres promises, Julliard, 1985. (4) L'homme dans les bois. Stock, 1976. (1) Les Grandes Personnes, Robert

(5) Ce livre est le complément des res de France. Histoire et lég Plon, 1987.

# Un classique inconnu: Isidere Ducasse

(Suite de la page 9.)

Voilà, semble-t-il dire, le malentendu définitif, le péché de lecture au premier degré, qui engendraront sans fin le glu reli-gieuse (a les religions sont le produit du doute à la semina de la semina del semina de la semina del semina de la semina del semina de la semina del semina del semina de la sem produit du doute »). Ses maximes à la gloire de la gran-deur de l'homme et de son immortalité en progrès peuvent paraître un comble de décision, et pourtant une béatitude parfaite les habite. Mals qui veut désormais la béstitude ? Seul l'imbécile est heureux, nous souffie le malaise de la rage idiote : envie, puissance, lalousie. Faut-il s'étormer alors que Spinoza figure en premier dans la liste que Ducasse fait, avec révérence, des philosophes ? « Dieu s'aime lui-même d'un amous intellectual infini. a Alles. donc prêcher cet évangüe, de nouveau, par les temps qui cou-rent i indifférence totale garan-

Oui, décidément, l'hiver de l'avenir sera rude, mais pour les quelques amateurs de présent intégral, le peux rappeler, à tout hazard, les lectures qu'ils doivent conserver en poche : L'Ethique de Spinoza ; les Maximes de La Rochefoucauld (« La faiblesse est plus opposés à la vertu que le vice. 3) ; Le Gai Savoir de Nietzsche; et enfint les Poésies d'Isidore Ducasse, ce jeune homme de vingtquatra ana mort perfaitement inconnu, en 1870, pendant la Commune de Paris ; découvert en 1920 par les surréalistes; et, depuis, maigré quelques reparti, semble-t-il, dans l'oubli.

\* POÉSIES, d'Isidore Ducasse, éditions Tristress (Larresse/Castis 32810 Auch), 60 p., 49 F.

PHILIPPE SOLLERS.

Bibliographie sommaire sur Ducasse-Lautréamont sur Ducasse-Lautréament: André Breton (sans cesse); Maurice Blanchot (Lautréament et Sade, Minuit, 1949); Julies Gracq (souvent); Guy Debord (comtamment). Sur les rapports entre les Chants de Maldoror et les Poésies, le livre essentiel reste cetal de Marcella Pieynet, Lautréament par lafurême (Seuil, 1967). Sans oublies, bien sûr, les ceuvres complètes de Lautréament, publiées chez José Corti en 1953 (notamment pour les préfaces).

Les toutes nouvelles édi-tions Tristram dirigées par Jean-Hubert Gailliot out publié, mare les poésies de Dacasse, le Discours aux animaux de Discours aux animaux de Valtre Novarina, en disque compact, enregistré par André Marcos.

# Marcel Schwob, l'argot et le sanscrit

L'auteur du Livre de Monelle étudiait, avec la même passion, la langue des bas-fonds et les langues anciennes.

E premier travail historique de Marcel Schwob (1867-1905) fut un essai sur l'argot français, composé avec l'un de ses condisciples, Georges Guicysse. Il avait alors vingt-deux ans et avait étudié, en philologue et en curieux, la langue des basfût suicidé d'une balle dans le cœur, Schwob acheva seul, en 1889, le travail préparé en commun. L'Etude sur l'argot français reposait sur un principe simple, mais qu'il fut le premier à formaliser et à démontrer : « La langue de l'argot est pauvre d'idées, riche de synonymes. » C'est cette « dérivation synonymique » qu'il mit particulièrement en valeur dans son texte sur le parier de la corporation des bouchers, le « lou-

cherbem ». Une recherche portant sur le Jargon des Coquillards — bande de voleurs qui désolèrent Dijon de 1453 à 1455 - complétait ce travail d'étudiant érudit sur le fonctionnement social, linguistique et étymologique de l'argot. L'Université, pour autant, n'accueillit pas en son sein le jeune Schwob, versé en philologie grecque, sanscrite et française, mais aussi passionné par les marges, les exceptions, l'inconnu et l'étrange : « Nul ne fut en chaire aussi profondément poète, étant si parfai-tement docte », disait André Salmon (1), ébloui par les dernières leçons que donna Marcel Schwob sur François Villon.

Quelques années après ce promier et brillant essai, Jules Renard, qui venait de faire sa connaissance, résumait ainsi le parcours de Marcel Schwob, dans son Journal du 16 février 1891 : « Il n'a pas vingt-quatre ans. Il en porte trente. Il a été refusé à l'Ecole normale par de La Coulonche, pour le discours de français, naturellement. Il a été reçu premier à la licence, avant les normaliens qui s'étaient présentés à Normale en même temps que lui. Il n'a jamais écrit une ligne de faire des chroniques. Il a le journaliste du genre savant et de

Chez lui, il ne possédait que des livres anglais ou allemands, s'attelant aux plus difficiles traductions laisser les choses à leur place » : écrit Jules Renard le 7 mars 1891, et qu'il ne nous reste qu'une chose à faire après nos ainés : bien

#### « Toute sincérité qui dure est mensonge » Avant 1891, Marcel Schwob

qui menait déjà une triple vie de chroniqueur, de traducteur et de conteur, avait rencontré une jeune ouvrière. Mais Louise, qui était tuberculeuse, fut emportée par la maladie, dans la mit du 7 décembre 1893. . On rapporte que, lorsqu'elle mourut, écrit André Salmon, en ce logis de la rue des Boulangers où, tel soir, le conteur révéla Walt Whitman à Moréas abasourdi, aucun des plus pro-ches amis de l'amant déchiré ne sut le consoler. »

C'est Louise qui inspira à l'écrivain la figure de la petite prostituée du Livre de Monelle, publié en 1894. Monelle - qui est étymologiquement la escule », l'« unique », la monade - parle au poète, en mots simples et phrases denses, de la destruction, de la formation, des dieux, de la vie et de la mort, des choses mortes, des moments: « Pense dans le moment. Toute pensée qui dure est contradiction. Aime le moment, Tout amour qui dure est haine. Sois sincère avec le moment. Toute sincérité qui dure

est mensonge. . Ainsi viennent les paroles dans la bouche de Monelle, comme un poème en prose. En de brèves nouvelles, sont évoquées ensuite les sœurs de Monelle. Puis, dans la phase finale de ce petit livre, qui ne fut payée, et il est entré à sont développées « l'apparition » l'Evénement en écrivant, de pro- et « la fuite » de Monelle, sa mort vince, à Magnier, pour lui offrir et sa résurrection. La flamme qui menace de s'éteindre sous l'hostimépris des cheveux et se fait lité des éléments guide le poète presque raser la tête. C'est un errant dans un royaume rouge, pais noir. Cette lumière fragile est l'espèce rare, un travailleur qui la voie vers le royaume blanc veut des choses, croit à des auquel aspirent une bande choses, méprise des choses; un d'enfants tristes et seuls, sages et

Quand le Livre de Monelle parut, il ne rencontra guère l'assentiment d'un public peu (que Gide trouvait, malgré leur stricte fidélité, « arythmiques, et comme irrespirables »). cher-bolisme, à adhérer à cette vision, chant dans la Bible des procédés sobre et fantastique à la fois, d'un littéraires nouveaux et « l'art de monde nietzschéen, Parmi les pro-« Il pense que nous arrivons tard, morteliement malade, résna une sorte d'embarras, comme si ce texte totalement illuminé par les extrêmes de l'espoir et du désespoir mettait trop à nu son auteur. ses fièvres et ses faiblesses. Ainsi, Jules Renard, déjà « agacé par cette façon de souffrir si long-temps à cause d'une morte », écrivait à Marcel Schwob le 29 juin 1894 : « Ce petit livre me paralt si « sorti » de vous qu'à certains moments je m'imaginais tenir votre ame enfantine et changeante

au bout d'une pince. » Nul doute que la vie s'en allait déjà de Schwob, qui résista, grâce à la morphine, plus de dix années à la peste bubonique... Malgré les attentions de sa semme épousée en secret, l'actrice Marguerim Moreno, celui qu'Apollinaire décrivit dans ses derniers jours « comme un Napoléon vaincu et malade », s'éteignit le 26 sévrier 1905, à trente-huit ans. . Mort, il a cet air en colère de certains morts qui s'en vont trop jeunes », raconte encore Jules Renard.

En suivant le cortège funèbre de Marcel Schwob, Alfred Jarry, en costume de cycliste, redingote et bonnet en peau de loup, rompit bruyamment les rangs et admira hautement, rapporte André Salmon, également présent, la belle couronne offerte par le Théâtre de la Gaité : à celui qui fut le découvreur et le dédicataire d'Ubu rol.

CLAIRE PAULHAN. \* ÉTUDE SUR L'ARGOT

FRANÇAIS et LE LIVRE DE MONELLE, de Marcel Schwob, 6d. Allia, BP 90, 75862 Paris Cedex 18, 160 p., 125 F. \* LE LIVRE DE MONELLE. Marcel Schwob, Allia, 136 p.,

(1) André Salmon, Souvenirs sans fix, tomo II, Gallimard, 1956.

• RECTIFICATIF. — L'ouvrage d'Annie Le Brun, Sade, Allers et Détours, évoqué dans l'article de Claire Paulhan én Monde des livres du 11 soût, n'a pas été publié chez Grasset, mais chez Plon.



المنتبية القهاري الم

----

Aug Terstiffer

- post to the

TO PAR SHAPE THE

Service with the

# CIVILISATIONS

# Parabole vivante en Anatolie

RTUN UNSAL, aujourd'hui correspondant à dien turc libéral *Hurriyet*, fut longtemps (1972-1985) à Ankara le représentant du essaviste coté, auteur notamment de la Ville et la Violence politique, vif éclairage sociopoli-tique sur la Turquie contempo-

Son demier ouvrage, Chronique d'une famille enstolienne, qui sort presque en même temps en turc (1) et dans une adaptation française de l'auteur, assisté par Frédéric Blassel, paraît être de la même portée plus générale que l'enquête sur la violence cita-

La force paisible et stoïque de cette chronique familiale, Intime, paysanne, ouvrière, ter-rienne, faubourienne, est celle que l'on avait éprouvée, déjà, à travers la tragique et rude beauté du cinéme turc de Yilmaz Güney, Bilge Olgaç et sur-tout d'Atif Yilmaz dans la Goutte d'amour, magnifique parcours d'une fille d'usine à la tête dure. Il n'est pas étonnant que le Zoia d'Asie mineure, Yachar Kemal, ait encouragé Artun Unsal à se lancer dans ce très délicat travail.

### Certificata de pauvreté

Cependant, l'auteur n'a pas eu recours à la fiction, il est allé directement au sujet brut, suivant et écoutant durant des mois, ensemble ou séparément, un couple de ruraux anatoliens ayant, comme des centaines de milliers d'autres, quitté un beau matin leur petite terre et leurs quelques bêtes pour venir s'instanés formant aujourd'hui l'inquiétante ceinture populaire d'Ankara, istanbul, Brousse, Adana ou Gaziantep.

Au-delà des petites misères de la vie quotidienne, des mensonges comme il en est au sein de tout ménage, des signes d'arriération socioreligieuse de ns aur lesquels la laïcité ataturklenne semble parfois être passée comme sur les plumes d'un canard, ce qui ressort in fine de l'enquête-vérité de notre confrère, c'est la formidable vitalité, la merveilleuse endurance (surtout féminine) et, tout compte fait, la souplesse d'adaptation d'un peuple qui frappe aujourd'hui à la porte de l'Europe avec une détermination sans effet visible jusqu'à présent sur les eurocrates.

Ces paysans devenus, lui planton au Conseil d'Etat, elle, femme de ménage chez des bourgeois, et qui, après que-rante ans de travail vont peutêtre, pour la première fois de leur existence, se trouver un peu à l'aise grâce à la vente à un promoteur pas trop aigrefin du terrain sur lequel ils avaient leur maisonnette, sont, sans le d'une Turquia en train d'emer-ger de la damnation, au milieu d'un chambardement sociopolitique sans exemple par sa brusquerie et sa totalité dans l'histoire des Turcs.

«Ma vie ? Il n'y a rien de spécial dans ma vie. Que veux-tu en faire ? », avait pourtant rétorqué Méryem à Artun Unsal, et Kamil, le mart, n'était pas très chaud non plus, au début, pour se reconter. Et puis, il y a eu l'effet psy, la confiance, l'entraînement et ils ont tout évoqué, l'un et l'autre, jusqu'à la polygamie de facto de Kamil, les avortements « au savon », les pratiques d'envoltement, l'humiliation du chômage et celle des « certificats de pauvreté» nécessaires pour être soigné gratis, etc.

Artun Unsal n'a rien retrenché, et il a bien fait, de la cru-dité, de la cruauté des mots et des situations. Avec le cosdep-tateur, il a trouvé dans les réserves rabelaisiennes du langage populaire français, les termes rendant le mieux possi-ble toute la verdeur, et même pis, de l'idiome turc d'Anatolie: «Espèce d'homme ban à se faire chier dans la bouche la, lance Méryem en public à Kamil dont elle vient de découvrir l'inconduite conjugale.

Autre enseignement de cette enquête, les raisons des votes du couple lors de telle ou telle élection : la réaction à l'endroit de l'équipe au pouvoir se fait toujours par rapport à l'évolution du coût de la vie. Aussi, à la prochaine votation, Kamil et Mérvem choistront-ils un rival de Turgut Ozal, l'actuel premier ministre: « On a voté pour Ozai en espérant que les prix baisse-raient. Mais ils ont augmenté, grimpé, grimpé (...). Est-ce que la Turquie se développe ? Ça, par exemple, je n'en sais rien. »

Et pourtant, elle se développe. JEAN-PIERRE PÉRONCEL-HUGOZ.

\* CHRONIOUE D'UNE

(1) Editions Afe, Istanbul.

# Les mutations du monde arabe

Georges Corm et Lotfallah Soliman montrent comment l'histoire du Proche-Orient est étroitement liée à celle de l'Europe.

7 OICI deux livres iconoclastes mais combien toniques! Bien que traitant de sujets différents, ils ont en commun de remettre en question beaucoup d'idées reçues et d'apporter des éclairages nouveaux tant sur l'histoire passée de l'Europe et de l'Orient que sur des problèmes d'actualité, en s'appuyant sur une documentation considérable.

Georges Corm voulait, à l'oriine, intituler son livre « l'Orient à la dérive de l'Europe ». Qu'il ait accepté un titre plus neutre ne modifie pas sa démarche dans cette « enquête historique » en profondeur sur les causes des conflits de tous ordres (ethniques, religieux, militaires, sociaux...) qui déchirent le Proche-Orient.

Le concept d'Etat-nation que les Européens acceptent aujourd'hui comme une règle universelle est, souligne-t-il, un phénomène relativement récent qui s'est imposé par la violence, une violence qui s'est révélée contagieuse. Les rappels - textes à l'appui, de Pirenne au rapport King-Crane, de Hannah Arendt à Aron et bien d'autres - prennent souvent le lecteur à rebrousse-poil mais l'incitent à s'interroger. Novatrices également sont les analogies qu'il établit entre les trois empires multi-ethniques (austro-hongrois, ottoman et russe).

L'auteur ne se contente pas d'établir - on l'a déjà fait - un parallèle entre la « balkanisation - de l'Europe centrale au dixneuvième siècle et la « libanisation » du Proche-Orient au vingtième, il s'attache aussi à décrire le lien qui existe entre les deux phénomènes et en analyse les causes à bien des égards communes.

Georges Corm montre comment le choc de la modernité européenne a provoqué à la fois de profondes mutations au d'idéologies - wahabisme, siorégion. Pétri de culture, il refuse d'œuvres du dix-neuvième et du voyant « une exigence de la poli-



les schémas réducteurs, les explications sommaires, la réécriture de l'histoire, notamment par les

De même, il reproche à la nouvelle école orientaliste française de trouver dans l'islamisme la clé - unique ou presque - des événements du Proche-Orient. Son approche rejoint celle de chercheurs d'autres écoles (anglaise, américaine, allemande...) comme Michael Gilsenen, Benedict Nicholson, Yves Besson, qui situent l'islamisme dans son contexte historique, économique et culturei et relativisent le nhénomène.

Un des meilleurs chapitres de l'ouvrage est celui qu'il consacre aux intellectuels arabes (musul-Proche-Orient et l'affirmation mans et chrétiens) et à l'importance du mouvement séculier

nourrir des courants de pensée vivants et opposés de l'islamisme. Encore faudrait-il que les spécialistes prennent la peine de les lire

et de les traduire.

Lotfallah Soliman entend, lui, désacraliser » la question valestinienne. Refusant le discours officiel des Israéliens et des Arabes, il revient aux sources et aux textes. Au lieu de partir, comme on le fait généralement. du projet sioniste qui s'affirme avec Herzl et le congrès de Bâle (1897), il remonte au début du dix-neuvième siècle. Il nous fait redécouvrir le « projet stratégique » de Palmerston qui imagina nisme, arabisme, islamisme – qui qu'on a tendance à oublier. Il cite le premier la création d'un PROFANE DE LA PALESTINE, ont bouleversé la carte de la un nombre impressionnant « royaume juif » en Palestine, y

tique orientale [qui] servirait les intérêts du Royaume-Uni », comme l'écrivait le Morning Chronicle, face à la Sublime Porte et aux ambitions des Puissances. Pour Londres, les juifs étaient alors un instrument comme le seront les Arabes musulmans tandis que Paris protège les catholiques et Moscou les

L'auteur retrace ensuite les étapes qui conduiront à la créa-tion de l'Etat d'Israël, Exhumant des textes oubliés ou épars - de Jabotinski à Glubb Pacha - il rappelle les événements décisifs aujourd'hui occultés par des passions rivales. Il explique comment le mouvement sioniste sera conduit à pratiquer une « logique d'exclusion » à laquelle le nationalisme palestinien, inexistant à l'origine, opposera une · logique du refus » longtemps encouragée par les faiblesses, les illusions et les arrière-pensées des Etats

Lotfallah Soliman mélange deux genres : il pratique l'objectivité de l'historien mais y ajoute le commentaire, forcément subjectif, du témoin et de l'acteur. Cela donne un essai peu académique qui déroute ou irrite mais suscite la discussion. C'est pourquoi on regrette qu'après avoir briève-ment décrit la récente évolution de l'OLP il ait pratiquement ignoré les partisans du dialogue et de la coexistence en Israël.

Bref, même si l'on n'est pas d'accord avec certaines thèses développées par les deux auteurs, on est néanmoins amené à les discuter ou à les réfuter à partir des données nouvelles et solides qu'ils apportent.

### PAUL BALTA.

★ L'EUROPE ET L'ORIENT, DE LA BALKANISATION A LA LIBANISATION, HISTOIRE D'UNE MODERNITÉ INAC-COMPLIE, de Georges Corm, La Découverte, 384 p., 150 F.

# Flavius Josèphe, le témoin miraculé d'Arten Unsai, traduit du ture par l'auteur, assisté de Frédéric Blassel, L'Harmattan, coll. « Lettres turques », 155 p., 30 F. Traître ou patriote ? L'historien de la Guerre des Juifs

galiléenne qui vient de s'effon-

groupe. Il va s'appeler Titus Fla-

vius Josephus et achèvera sa vie à

Cette fulgurante transfigura-

onnage s'en est expliqué avec

tion est, depuis vingt siècles, un irritant mystère, même si le per-

force détails dans sa Guerre des

Juiss. Mais comment croire que le

tirage au sort qu'il avait organisé

dans la caverne ait fait précisé-ment de lui le dernier à recevoir la

mort, issue à laquelle il préféra la

vie? Une chance miraculeuse, écrit-il. Flavius Josèphe est bien le

champion toutes catégories de

Il fallait une excellente biogra-

phe pour démêler l'Histoire de la

légende, ce qui a rarement été

tenté depuis vingt siècles, et pour proposer une relecture de

Hadas-Lebel vient d'instruire

avec une grande honnêteté et un

talent d'évocation remarquable le

procès historique et psychologi-

que du . Juif de Rome .. Le

tableau de la Judée dans les

années 60 que nous trace l'auteur

montre l'effrayante escalade des

défis que l'autorité romaine et le

mysticisme juif se lançaient

mutuellement. Cette situation

devenue incontròlable ne laissait

· Autobiographie ». Mireille

l'ambiguité humaine.

Rome, en historien réputé, ami

Domitien.

fut le champion toutes catégories de l'ambiguité humaine

# **Autres parutions**

 JACQUES GAGNE: Nation et nationalisme au Maroc. — Une somme agréable à lire et extraordinairement bien documentée aur le Royaume chérifien d'hier à aujourd'hui. Nombreuses cartes et illustrations rares. (Ed. Dar-ei-Marsife Reput 200 E dis-Maarifa, Rebet, 780 p., 200 F, dis-ponible dans les librairies orienta-listes en France.)

 ROGER ROSFELDER: la Rose d'Alger. – Un roman pied-noir où la nostalgie est pour une fois roboretive. (Ed. Paul Keruel, 13126 Vauva-nargues, 290 p., 98 F.) ■ IRÈNE FENOGLIO-ABDELAAL:

Défense et illustration de l'Egyp-tienne. – Essai sur les débuts du féminisme en Egypte dans l'entre-deux-guerres. (Ed. CEDEJ, diff. Le Point du jour, 58, rue Gay-Lussac, 75005 Paris, 160 p., 75 F.)

 MODJTABA SADRIA: Ainsi,
I'Arabie est devenue saoudite. — Par au Cuébec, une vision synthétique en Arabie entre 1900 Et 1932. (L'Harmattan, 165 p., 90 F.) · SADEK SELLAM: Etra musul-

man aujourd'hui. – Par un ensei-gnant algérien établi en France, un essa à la fois historique, philosophique et sociologique de la « question la lumière de la laïcité française. (Ed. Nouvelle Cité, coll. « Rencontres », 180 p., 99 F.)

● LOUIS LATAILLADE: l'Été de la Saint-Martin. — Auteur notam-ment de romans (le Groupe Sud, Gallimard, 1958), et de biographies (Abd El-Kader, Pygmalion, 1984), Louis Lataillade (1918-1988) se situe dans la tradition des médecins-écrivains. Disciple poétique de Paul-Jean Toulet, il a laissé des poèmes posthumes, inspirés notamment par son Béarn natal et son Algérie adoptive. Des textes charnus et fluides superbement illustrés de dessins

orientalistes d'André Hambourz. (Ed. J. et D., 2, rue Cazaubon-Norbert, 64000 Pau, 55 p., 125 F.) ■ JACQUES WAARDENBURG:

l'Islam, une religion. – Texte de la leçon inaugurale de la chaire de science des religions à l'université de Lausanne par le professeur Waardenburg, suivie d'un débat à sept voix sur le phénomène religieux en géné-ral. (Labor et Fides, Genève, 155 p.) • CHRISTIAN CANNUYER: les

Bahais. — Fruit des recherches d'un orientalista de Louvain, la première synthèse en français sur le bahaisme, religion née de l'islam chiite en Iran au siècle dernier et où elle continue d'être persécutée. (Ed. belges Bre-

 ANDRÉ DEMEERSEMAN : ● ANDRE DEMERSEMAN: Nouveau regard sur la vie spirituelle d'Abdelkader El Djilani et sa tradition. — Le fondateur de la célèbre revue orientaliste des Pères blancs de Tunisie, IBLA, livre sa réflexion philosophique et historique sur l'un des plus grands saints musulmans. (Librairie philosophique Vrin, cell. « Ftudes musulmanes », 180 p. coll. « Etudes musulmanes », 180 p.,

● COLLECTIF : Etats et sociétés nomadas. — Un numéro spécial de la revue Politique africaine sur ces damnés de la décolonisation que sont devenus dans leur propre pays les ex-hommes libres du désert. (Karthala, 155 p., 75 F le numéro.)

• JOSÉE BALAGNA-COUSTOU: Arabe et humanisme dans la France des demiers Valois. - Sous la plume d'une arabisante, actuellement conservatrice de la bibliothèque de l'Institut du monde arabe à Paris, l'histoire de la naissance de l'arabologie française sous François-1", fondateur de la chaire d'arabe du Collège de France, confiée au kabbaliste Guillaume Postel. Préface d'André Miguel. (Maisonneuve et Larose. « Islam-Occident », 145 p.,

E 20 juillet de l'an 67 après Jésus-Christ, à Jotapata, place forte de Galilée attacompatriotes : témoigner en mou-rant ou vivre pour témoigner. La quée par les Romains, un homme bourgeoisie pharisienne voyait ce se glisse dans une caverne où il qu'elle avait encore à perdre. Les rejoint quarante compagnons zélotes populaires croyaient avoir échappés au massacre de ses déjà tout perdu. concitoyens. Cet homme s'appelle A vingt-six ans, Joseph avait Joseph, fils de Mathias, de la été chargé d'une ambassade à Rome. Là, sans doute, reçut-il le tribu de Levi. Il est, à trente ans,

le général en chef de la résistance choc de sa vie. La grandeur, l'organisation, l'invincibilité de la drer. Trois jours plus tard, il sort puissance impériale le fascinèrent de sa cachette, seul survivant du pour toujours. Mais à Jérusalem, on ne voyait que les défauts de la cuirasse et les vices de l'administration des colonisateurs. Quand il des empereurs Vespasien, Titus et revint chez lui, la guérilla était engagée. Les zélotes remportèrent quelques succès par surprise. loseph osa s'en affliger, ne dontant plus que les Romains allaient réagir avec des moyens extraordinaires, Il prêcha l'apaisement. Pourtant, lorsque le parti de la paix fut submergé, c'est lui qu'on choisit pour organiser la défense de la Galilée vers laquelle s'avancait Vespasien, envoyé par Néron.

# Des intrigues

Pouvait-il refuser cette mission patriotique? Se laissa-t-il enfermer dans le piège de sa vanité? Sans doute crut-il plutôt que son génie dialectique lui permettrait de miraculeux compromis. Sa frénésie organisatrice ne cacha pas longtemps ses manœuvres de temporisation. A Jérusalem, Jean de Gischala et Simon Bar Gioras. chefs rivaux de l'insurrection, s'accordèrent pour le dénoncer comme traître. Il ne nous laisse rien ignorer des sordides intrigues, des luttes fratricides que l'accélération de l'Histoire allait

que deux issues à Joseph et à ses transformer en cette épopée immortelle qui nous est parvenue essentiellement grâce à son témoi-

Et l'on va voir alors s'affirmer le trait le plus phénoménal, le plus troublant de la nature : Joseph a le don de prophétie, il se sait choisi par Dieu pour annoncer les malheurs de son peuple et la ruine du Temple, exactement comme Jérémie sept siècles plus tôt, et il interprétera les rêves des puis-sants comme son antique homonyme à la cour de Pharaon. Dès lors, il est vain de s'interroger sur la mystification de Jotapata, sur la lâcheté ou la traîtrise de Josèphe, qui, au sortir de la caverne, prédit l'Empire au général Vespa-

Sa foi juive n'aura jamais été atteinte par ses retournements, au contraire. Sa conviction, qu'il partage avec beauconp de ses compa-triotes, est que le Dieu d'Israël s'est rangé du côté des Romains pour châtier la présomption démesurée, impie, des chefs de la révolte juive, des « brigands ». Il assistera donc auprès de Titus au siège de Jérusalem, à l'agonie atroce de centaines de milliers de Juifs qu'il aura essayé de convaincre, sous les murs, d'accepter les offres de reddition pour obéir à la volonté divine.

Puis il vivra encore vingt-cinq ans à Rome, dans la maison que lui a cédée l'empereur, et où il écrira une des œuvres historiques les plus puissantes de l'Antiquité.

Après cette belle biographie, on peut désirer en savoir plus sur la société juive de Jérusalem au pre-mier siècle, ses catégories et ses contumes. Qu'on lise alors le très sérieux travail que Marette Bohrmann, spécialiste au CNRS de l'histoire des religions, vient de faire paraître sur Flavius Josephe

et son environnement socioreligieux. On mesurera l'abîme d'incompréhension qui séparait les mentalités juive et romaine, et qui explique pourquoi le combat sans merci ne s'est pas clos avec la seconde destruction du Temple par Titus, ni même avec l'altime résistance de Massada.

L'Histoire verra encore, en 111, Trajan nover dans le sang la folle insurrection des diasporas orientales, puis en 136 Hadrien ravager la Judée soulevée par Bar Kocheba, le fils de l'Etoile. Une fois de plus, Dieu avait choisi César. Ce fut le signal du grand exil de dix siècles. Mais il n'y eut pas de Josèphe pour raconter cette Apocalypse-là, dont nous vivous encore les lendemains sans

# FRANÇOIS FONTAINE

\* Flavius Josèphe, Le JUIF DE ROME, de Mireille Hadas-Lebel, Fayard, 298 p.,

\* FLAVIUS JOSÉPHE, LES ZÉLOTES ET YAHVÉ, de Marette Bohrmann, éd. Peter Lang, (15. Jupiterstrasse Ch-300, Berne 15 Spites) 50 fero de la lang, Berne 15, Suisse). 50 francs suisses (exviron 200 FF).

# Rendons à l'Ecclésiaste...

Plusieurs lecteurs nous ont fait remarquer à juste titre que l'une des citations attribuées à Michel Butor dans l'article de Florence Noiville (« le Monde des livres » du 11 août) était en fait tirée de... l'Ecclésiasta. e (...) Un temps pour planter, un pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir (...) » (III, 1-8). « Tout est vanité », soulignait le Côhéléth... Ce n'est pas aller contre sa profonde humilité que de lui rendre ce qui lui appartient !

reposition passessation

Strate of Figure

74 tr 🕠

Mark Street

district the second

Sea on the season of

14 Land - 15 Land

A STATE OF STREET

Marine .

Carried States

111

14 de 15

State of the state

The File is now as well

The state of the s

Committee .

And the property of

TO CO. See All the second second

Adams .

18 11

Marie Control

PETER L Strange Company Partition of the same Market Land Transaction All the second of the Man Mark and the way The second second All and the second St. 65 (5.1) The state of the state of Sec. 10 72 150.8 Marine more as a series Contraction of the second Total Control

> 1000 wet had been been SHARE PROPERTY Comment of the last ---The Electrical · the par lander & THE PARTY AND NOTICE N. M. Law Mr. The

And the second

200 200 新華主義

Contract of The Park

water the market N 2025 W 188 The state of the s

# Ecrire pour compliquer la vie

IL y a un pays en Europe où les écrivains rechignent les écrivains rechignent devant le genre romanesque et se méfient des marchands d'histoires, c'est bien la Pologne. Ils n'ent pas attendu les remarques désabusées de notre nouveau roman sur le psychologisme pour se poser des questions. Il ne faut donc pas s'étonner de voir se multiplier, en Pologne, tout au cours du vingtième siècle, des tentatives pour dépasser le roman de mœurs. An pays de Schulz, Gombrowicz, Andrzejewski, etc., la nouvelle, la biographie fantastique, la chronique, le roman poétique, le romanjournal se sont imposés.

tite à colle de l'Europe

\$3. \$ \$2. \$2. \$2. \$2.

A ser main and age

A STATE OF THE STATE OF

face of the same and

TITLE TO STATE OF THE PARTY AND

there are making

for the contract of the page

And the state of the state of

With the second of the

Programme of the Control of the Cont

en in outside

THE PROPERTY OF

A REST PROPERTY OF

the freeze was

13 11 1 400 25

Committee Control

# 1 FIF 0 and the second of the second o

1977 3, 6 mag

# 81 8 JP12

the other officers.

w. at high beines

and a second second

....

. h-1

1

- THEFT

ar arms of

in miracule

the second of the second

And the second s

The same of the same of

THE WHOLE OUT THE TANK

- Carried and Comment

a property with the second

The second of the second

Action Control

The State of the S

The second second

The same of the sa

The state of the state of the

The second of

A AMERICAN CONTRACTOR

2.2 m

1. 4.1 A.1 Deg

Contracting to

in the state of th

The street of

Un auteur, et non des moindres, se risqua, à partir de 1963. dans une aventure qui devait le mener très loin. Il s'agit de Jerzy Andrzejewski (1909-1983), dont le roman-fleuve, la Pulpe, paraît en français. Roman-culte, roman mythique, roman à clés, que les Polonais déconvrirent au début des années 80, le livre vit le jour clandestinement en 1979. La Pulpe dépeint la Pologne populaire, à la faveur d'un mariage à Jablonna, bourgade voisine de Varsovic. C'est un livre-phare dont la construction et la composition surprendront à bien des égards le lecteur.

On ne se méfie jamais assez de la littérature, disait Bernanos, un des premiers maîtres d'Andrzejewski, et, sans la part d'inconnu qui anime le romancier dans sa peu de chose. La Pulpe reprend le problème de zéro. Avant de nous présenter ses personnages, l'auteur amorce le plan de son roman dans un Journal qui intervient par la suite tout au long du

« J'écris pour compliquer la vie... », note Andrzejewski. Pour échapper « au domaine des réalités closes... ». La Pulpe sera l'œuvre ouverte par excellence, La première partie, qui s'appelle Préparatifs », nous fait découvrir toutes les modulations du

Ce sont d'abord les situations qui nous éclairent, et le narrateur commence par supposer ce qui pourra se passer à Jablonna, selon le climat, selon que l'on sera sur la terrasse, dans les jardins, au salon, à la cave, en tenant compte des brouillards de l'alcool, des rencontres, de la disposition de chacun et des jours qui auront précédé la noce. Ces jours nous seront rapportés, dans la deuxième partie, au concert, au théâtre, au night-club du Bristol, chez les uns et les autres, mais ils sont anticipés au début de l'ouvrage où, déjà, s'anime le Tout-Varsovie.

Qui sont-ils, ces futurs protagonistes qui ont le malheur de tous se connaître, ou presque? Les mariés sont tous deux acteurs au Théâtre de la capitale : Nagorski, figure centrale, c'est l'écrivain-né, quête de l'œuvre, la Vérité serzit le double d'Andrzejewski; Etyk Dans son Journal, Andrzejewski

Jerzy Andrzejewski et Tadeusz Konwicki, deux Polonais qui bousculent le genre romanesque.

cinéma et de théâtre, fait évidemment songer à Wajda, il se pré-pare à monter Macbeth; Léopold Panek est président de l'Institut polonais de la presse; Witold Otacki est un parachuté, il vient d'être nommé directeur du théâtre après les événements de mars 1968: Marek Kuran est un jeune poète, espoir des années 60, il incarne sans donte l'écrivain Marek Hlasko, disparu en 1969; Maciej Zaremba est acteur, on reconnaît en lui le James Dean de Waida, le héros de Cendres et diamants (1); on peut croiser également le président de la Diète, un ministre, le secrétaire général du comité central, etc. Aucun ne manque à l'appel et un merveilleux chapitre intitulé Bio-graphies de Polonais les reprend un à un, avec d'excellents repères généalogiques,

La réalité

C'est un grand mariage, et le narrateur apprécie les probabilités de chaque rencontre, de chaque dialogue à leur juste mesure. Tout est vraisemblable, mais tout ne mérite pas qu'on s'y arrête.

Wanert, metteur en scène de ne s'intéresse qu'à ce qui . aura certainement lieu ., il se prémunit contre la part d'inaccomplissement que recèle chaque situation. Il sait bien que, dans le domaine des actions prévisibles, la réalité est toujours insuffisante et entraîne chez certains . une vague de solitude lyrique ». La réalité est malade et Nagorski sait bien qu'elle ne parle pas sans la vérité de l'amour ou de l'art.

> Dès le prologue, le lecteur devine qu'Andrzejewski va utiliser toutes les ressources du genre romanesque et participer à la construction du monde. La Pulpe est un livre qui se déploie en plusieurs ramures, Les préparatifs scrutent les probabilités, le prologue explore les virtualités. Les situations se compliquent, bifurquent, se superposent, varient et les personnages s'exposent : îl y a ceux qui demandent beaucoup, et ceux qui remercient la vie... Mais quand la cérémonie arrive, pour de bon, et que la réalité semble s'être vidée de sa substance, le lecteur éprouve un étrange sentiment de rétrécissement. A l'aube, on se met à danser. Le Journal peut reprendre... Un grand livre.

Moins ambitieux, mais tout aussi bousculés dans la forme, deux ouvrages de Tadeusz Kon-

wicki viennent ajouter de l'eau au moulin de la « polonité » : le Complexe polonais, publié d'abord à Londres et édité en 1977 par les Presses Parallèles ; et le Nouveau Monde, publié en 1986, officiellement.

Le premier se passe à Varsovie, un jour de Noël, vers la fin des années 70. Tadek, le narrateur, Konwicki en personne, fait la queue comme tout le monde devant un magasin d'Etat; les propos vont bon train, et l'écrivain raconte comment il retrouva en 1973, à New-York, le chef de sa section volante, qui, durant l'hiver 1944-1945, tenta de résister aux détachements soviétiques pour sauver les terres orientales de la

# « Ma prese, je la hais...»

Ainsi commence le Complexe polonais, dans la rue, et par le souvenir d'une guerre dont « personne ne se rappelle plus... ». Le motif est clair et les interrogations angoissées de Tadek également : Ma prose, écrit-il, je la hais... Des intermèdes historiques scandent le récit initial, et Konwicki se pose cette lancinante question: « Comment ai-je bien pu devenir un auteur polonais... Qui donc m'a changé, comme dans un méchant conte, en cette espèce de petit Polonais furieux, obscur,

Monde, plus récent, plus intime, plus accessible, peut-être, au lecteur français, se penche avec franchise et simplicité sur cette obsédante question. Nous entrons chez un auteur qui a décidé d'« écrire un livre destiné à une maison d'édition d'Etat normale . et de passer aux aveux. Ceux-ci prennent des formes diverses : récits sur la vieillesse, apostrophe au censeur, hommages aux amis acteurs, autoportrait, réflexions sur la foi, sur le pouvoir, le cinéma, la dégradation de l'amour, anecdotes ensevelies sous les décombres, etc. L'autobiographie spirituelle n'est-elle pas un

#### PHOLIPPE PETIT.

★ LA PULPE, de Jerzy Andrzejewski, traduit du polonais par Jean-Yves Erkel, Gallimard, 549 p., 160 F.

\* LE COMPLEXE POLO-NAIS, de Tadeusz Konwicki, tra-duit du polonais par Hélène Wlo-darczyk. Robert Laffont, 198 p.,

\* NOUVEAU MONDE, de Tadeusz Konwickl, traduit du polo-mais par Laureuce Dyèvre, POL, 237 p., 120 F.

 Signalone aussi Rondo, de Kasimierz Brandys. Sous le masque encore une confession qui vent être une revanche sur l'Histoire (traduit du polonsis par J.-Y. Erbel, Gallimard, 344 p.,

(1) « Folio», Gallimard.

# Correspondance-roman

Deux écrivains, un amour, une époque : la Correspondance passionnée d'Anais Nin et Henry Miller.

'EST d'abord un roman d'amour, cette correspondance, roman des enthousiasmes, des séductions, des extases, mais aussi des flatteries, des duperies, des trahisons, des incompréhensions et surtout des inégalités. Fille d'un pianiste espagnol et d'une mère française, jenne femme de vingt-huit ans mariée à un banquier américain, Anaïs Nin, qui rêve d'écrire, fait en 1932 la rencontre décisive d'Henry Miller. Miller a alors quarante ans. Ecrivain et journaliste américain, il passe de longues années en Europe et prépare l'un de ses livres les plus célèbres, le Tropique du Cancer. Entre le « gosse de Brooklyn » et I' - hypersensible femme-enfant -, la passion naît, violente. Mais comme les deux personnages sont différents !

Le plus ingénieux des romanciers n'aurait pas osé, sans doute, le contraste des deux voix : Anaîs, passionnée, excessive, mais généreuse et sincère, oscillant sans cesse d'un extrême enthousiasme à un abîme de dépression; et Henry, égocentrique, parfois intéressé, séducteur, sachant au besoin flagorner, et avant tout préoccupé de sa réussite littéraire. Antour d'eux, ces personnages qui n'apparaissent jamais mais dont il est toujours question : Hugh, le mari délicat d'Anaïs, et June, l'épouse névrosée d'Henry, pesant l'un et l'autre de leur poids d'époux légitimes sur les relations

des aments. Le roman d'amour n'a qu'un temps, mais l'amitié littéraire qui le fit naître durera toute la vie, car Henry et Anaïs sont avanti tout des écrivains : « En notre centre vit un écrivain et non un être humain. » Henry est habité par la rage d'écrire : « Ca me rend foul de penser que je peux passer un seul jour sans écrire. Jamais, jamais, je ne pourrai rattraper le temps perdu. » L'amour même ne tire-t-il pas souvent sa véritable motivation de la matière qu'il

offrira à une œuvre future ? Chez Miller, être séducteur n'a de sens que si, par la lettre - un jour publiable - ou le roman, le monde devient le témoin des performances de l'amant et de sa s'épaulant et s'entretenant contiscience à transformer sa vie en





Henry Miller (en 1974) et Anais Nin (en 1971) par Jill Krementz

œuvre d'art : « Vous me rendez trés dans l'élaboration de leur Miller, tous les petits à-côtés de la terriblement heureux en me permettant de ne pas me couper en Au fil des lettres, transparaît deux, en laissant vivre en moi toute l'effervescence intellectuelle

l'amant affamé, insatiable. • Et tant pis, parfois, pour le ridicule... Anaïs, qui, depuis des années, rédige son Journal, combat pour que les femmes aient le droit de réfléchir sur leur sexualité, trouve en Miller un partenaire littéraire qui lui semble vouloir aller comme elle « au bout de ses sensations. » Tous deux sont hantés par un père spirituel : pour lui, Dostolevski; pour elle, D.H. Law-

# Une chronique

Ils lisent énormément, s'indiquant les meilleures lectures. échangeant leurs impressions, s'encourageant, se critiquant, nuellement des problèmes rencon-

l'artiste, sans pour autant le faire du Paris des années 30, le plus passer avant l'homme, l'animal, intéressant est peut-être dans cette construction mutuelle de deux personnalités littéraires, l'éclairage critique que chacun donne sur l'autre. Anais sur Henry: « Vous devenez profond en dehors de l'érotisme et même grâce à lui (...). Vos pensées démesurées, votre style torrentiel, vos romans volcaniques, et vos lettres (...), j'aime le créateur en yous, celul qui enrichit la vie et lui donne une dimension incompréhensible pour les autres. » Mais aussi la vision critique de chacun sur son œuvre propre : « J'ai un irrésistible désir de vérité, écrit Anaïs, mais, au moment d'écrire, je ne pense plus qu'à la beauté, et le reste s'envole. - Miller aussi crie ses doutes : « Je ne suis rien qu'un pauvre boche, un pédant, un besogneux, un raté... »

La chronique parisienne ne néglige pas non plus, surtout chez

vie quotidienne : la description d'un taudis, les garnis douteux, les lits pleins de punaises, un cassecrofite à Levallois-Perret avec « le plus rare des vins blancs ordinaires que j'aie jamais goûtés », l'atmosphère d'une salle de rédaction, les sordides angoisses des fins de mois et toutes les difficultés matérielles de ceux qui faisaient alors de Paris une capitale

Arrachées presque brutes à la vie, ces lettres, mieux qu'un roman, plongent le lecteur au cœur d'une passion dont les crises vont s'accélérer, à mesure que les lettres s'espacent. Deux écrivains, une époque, tout un bouillonne-ment : vingt années de ce siècle revivent dans cette correspon-

# FLORENCE NOIVILLE.

\* CORRESPONDANCE PAS-SIONNEE, d'Anais Nin et Henry Miller, traduit de l'anglais par Béa-trice Commengé, Stock, 554 p.,

# Le rire de Saül Bellow

(Suite de la page 9.)

Le roman passe en revue les obsessions salaces de cet oncle indigne qui adopte vis-à-vis de son neveu agacé - ou interloqué devant tant de fantasmes - l'attitude que l'on aurait sans doute avec son psychanalyste. Cet oncie, qui « avait investi les intérêts les plus profonds de sa vie dans la connaissance intrinsèque des plantes », révèle progressivement toutes ses incompétences après avoir « essayé d'abandonner les racines, les tiges et les feuilles pour les affections humaines ».

Seul le neveu slavisant paraît capable d'affronter les mystères et les beautés de la création. Trachtenberg ressemble, en cela, à Augie March : car il est le personnage le plus adulte d'un univers où les adultes sont irresponsables. Bellow a écrit un jour que la nature de l'humour juif était insaisissable et que les efforts de Freud n'ont pas suffi à en rendre compte. L'un des traits permanents de la drôlerie de Bellow, pourtant, c'est que les meilleures farces se passent toujours en famille. Il y a dans les quatrevingts premières pages de ce Cœur à bout de souffle d'irrésistibles exemples de private Jokes en

tout genre qui épuisent toutes les variations des métaphores puisées dans la botanique ou la zoologie.

L'inextinguible appétit rabelaisico vire parfois à la conversation de salon ou de campus - mais, si l'on dispose d'une plage de temps assez large, on prendra plaisir aux digressions de Trachtenberg sur la littérature russe ou à ses descriptions sur le mystère du meltingpot américain : « Henry James, transporté d'extase en voyant les Italiens en Italie, fut très déprimé de les rencontrer au Connecticut », déclare le narrateur.

Il n'y a aucune morale dans le portrait du vieil oncle dégoûtant et c'est tant mieux. Car Saul Bellow se sert ici d'une idée fixe et d'une obsession, en faisant feu de tout bois, pour le seul plaisir de l'humour, cette insupportable

# GILLES BARBEDETTE

★ LE CŒUR A BOUT DE SOUFFLE, de Saul Bellow, traduit de l'augiais (Etats-Unis) par Henri Robillot, Juliard, 388 p., 130 F.

~ Le Livre de poche réédite l'Hiver du doyen, roman publié en 1982, traduit de l'anglais par David

ÉDITEUR en quête d'AUTEURS Pour ses nouvelles collections important éditeur parislen recherche

MANUSCRITS INÉDITS - Romans - Nouvelles - Essais - Poésie - Théâtre Les œuvres sélectionnées seront publiées et diffusées après établissement d'un contrat régl par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et bénéficieront d'une véritable promotion auprès de tous les médias : Radio - Télévision - Presse - Jury Littéraires Vos manuscrits sont à adresse

L'ACADÉMIE EUROPÉENNE DU LIVRE-ÉDITEURS 17, rue de Galilée - 75116 PARIS - Tél.: (1) 47 80 11 08

### Vous écrivez? Écrivez-nous! Important éditeur parisien recherche, pour ses différentes

᠕᠘᠘᠘᠘᠘᠘᠘᠘

collections, manuscrits inedits de romans, essais, récits, mémoires, houvelles, poesie, théâtre... Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement

par presse, radio et rélevision. Contrat défini par l'ar 49 de la loi du 11/03/57 sur la proprieté littéraire. Adressez manuscrits et CV à La Pensée Univers Service L.M. 4, rue Charlemagne 75004 Paris Tel. 48 87 08.21

LA PENSÉE UNIVERSELLE ÉDITEURS







14 Le Monde • Vendredi 25 août 1989 •••



Souv



34° Album des STONES

Rétrospective Alain Fleischer à Aurillac

Lignes de fuite

# Souvenirs d'un amour

Les années 80 lui furent difficiles mais, douze après la Communion solennelle. René Féret revient avec un film qui en est la suite logique. Le Baptême est une chronique populaire inspirée. Le premier événement de la rentrée.

En 1977, à trente deux ans, René Féret était célèbre. Prix Jean Vigo 1975 pour son premier long métrage, Histoire de Paul (à travers une fiction, la reconstitution du système social de l'hôpital psychiatrique), il représentait, cette année-là, le cinéma français an Festival de Cannes avec son deuxième film, la Communion solennelle, en compagnie de Marguerite Duras (le Camion) et d'Yves Boisset (Un taxi mauve). Il était primé par la Fondation Philip Mortis pour le cinéma, qui venait d'être créée. La démarche du jenne cinéaste avait séduit tout le monde. A partir d'un repas de communion solennelle réunissant une trentaine de personnes, René Féret trentaine de personnes, René Féret racontait l'histoire d'une famille du nord de la France (la sienne) depuis 1890, en faisant appel à la mémoire collective, au hasard et à la nécessité, à l'enracinement dans le contexte historique. Peur cest plus contexte historique. stic, a l'enracinement dans le contexte historique. Deux ans pius tard, un essai malheureux de fable sociale, Fernand, rejetait René Féret dans le purgatoire des auteurs de films non commercianx. Passons sur les années 80, puisque la traversée du désert semble terminée, alors qu'on ne s'y attendait même pas. Puisque Bantême est un bean film Puisque Baptême est un beau film maîtrisé, inspiré, qui touche profon-dément par son aspect de chronique populaire.



Une chronique populaire puisée dans la valise aux souvenirs.

René Féret dit que, juste après la Communion solennelle, il s'était lancé dans l'écriture d'un roman retraçant l'histoire de ses parents et que, n'étant sans donte pas mile pour cela, il abandonna le projet huit mois plus tard. Le temps a passé et René Féret a rouvert la valise légnée par sa mère, où étaient conservées les photos de famille qui avaient déjà servi pour la Communion solemelle. D'une certaine manière, Baptême est, donc, la suite logique de cette œuvre-clé. Mais le cinéaste, l'homme mûs d'aujourd'hui, se révèle beaucoup pins sensible, beau-coup plus tendre qu'à l'époque de le Communion solemelle, où sa prati-que du cinéma avait quelque chose d'intellectuel – tous les auteurs importants des années 70 passaient

En puisant, cette fois, aux souvenira de ses parents et aux siens pro-pres, René Féret a réalisé, à petites touches, avec les ellipses d'un récit brisé, des sauts dans la chronologie, des variations sur la durée, un film totalement affectif, qui, tont en excitant l'esprit et le goût cinéphiles, touche les spectateurs au cœur.

# Réalisme

pointilleux En 1935, Aline (Valérie Stroh), fille d'un cafetier d'Anchy-les-Mines, qui rêve d'amour en jouant Tristesse de Chopin au piano, s'éprend de Pietre (Jean-Yves Bernelot), qui est venu de Paris partielet), qui est venu de Paris partielet. telot), qui est venu de Paris pour aider son frère André (Jacques Bon-naffé) à vendre du beurre sur les marchés. Elle le vent pour mari, contre l'avis de ses parents. Et elle

l'aura, an prix de ces petites ruses que même les ingénues savent inven-ter. A part un voyage de noces en Corse, le couple pendant trente-cinq ans ne quitters pas cette région du Nord dont les paysages réustaisent si biez à René Péret qu'il leur donne, maintenant, à travers le réaligme maintenant, à travers le réalisme pointilleux, quelque chose de roman-

Malgré l'instabilité foncière de Pierre, qui a une passion pour les véhicules automobiles et pratique tous les métiers, en incorrigible euphoriste, malgré la mort dramatique d'un premier enfant en bas âge (ou redonnera plus tard, au troi-sième né, le même prénom; Rémi, entendez René comme Féret), maigré une certaine usure des senti-ments, chez Aline, à nn moment donné, malgré la tentation d'une liai-mu, malgré les difficultés maté-rielles, les disputes et les problèmes posés par l'éducation de deux garpostes par l'éducation de deux garcons, ce couple va s'aimer toute sa
vie et pas par conformisme, par
morale, par devoir de ne pas se séparer. Non, Pierre et Aline s'aiment,
jusqu'à sa mort à lui dans une scène
bouleversante et pudique, parce que
chacun a trouvé l'antre une fois pour
toutes. Certes, on l'a dit, la charge
affective du film est très forte. Mais
René Féret n'a rien idéalisé. La vie
peut être comme cels, pour certains,
avec les joies, les peines, le vieillissement, les rêves et les coups durs de
la réalité. Un couple a'est pas forcément exemplaire. Mais il peut être
solide, jusque dans les bisbilles familiales, les engueulades et les malentendus. Question de milieu sans
doute. René Féret parle de ce qu'il a
bien connu et l'on n'est pas chez les
bourgeois du cinéma français. C'est bourgeois du cinéma français. C'est merveillensement interprété; les acteurs deviennent réellement les personnages. Tout de même, Valérie Stroh a le plus beau rôle, pour incar-

ce de l'amour conjugal. JACQUES SICLIER

# « Les Bois noirs », de Jacques Deray Le loup n'y est pas

Violette, jolie fille, a perdu son journal intime quelque part sur les quais de la Seine. Gustave, jeune provincial de passage à Paris, le trouve, le lit, en est ému, tombe amoureux de la demoisalle et lui

Jacques Dersy, à qui l'on doit quelques excellents films, sait bien montrer comment on peut basculer d'un univers dans un autre, comme dans l'admirable Un papillon sur l'épaule avec Lino Ventura. Hélas! l'épaule avec Lino Ventura. Hélas! dans le cas de cette laborieuse adaptation du roman de Robert Margerit, c'est dans le monde impitoyable des romans Harlequin que l'on tombe sans fin. Le Gustave (Philippe Volter) habite dans le sud de la France un gros château isolé plein de vieux meubles, en compagnie de sa maman (Geneviève Page) et d'une domesticité réduite. Toute la panoplie du châtelain pour midinette est réunie sous nos yeux embués: la morgue de not' maître

sionnants dans la salle à manger trop grande avec la vaisselle en vermeil et les mines coincées quand Violette et tes mines coincées quand Violette (Béatrice Dalle), très nature, déballe trois niaiseries sur son voyage à Venise. Sans dévoiler le ressort détenda de cette impérissable intrigue, signalons que n't' maître a un fringant jeune frère, Bastien (Stéphane Preiss, déjà remarqué dans les Chouans (où il était déjà tout ce qu'il y ayait de remarquequ'il y av ble), beaucoup plus libre et sympe

On ne sait pas pourquoi l'auteur de la Piscine, de Borsalino, s'est attaqué à ce gros confit de dinde régional dont même la recette est truffée d'erreurs. Dans le rôle de la dinde, par exemple, Béatrice Dalle n'est pas convenablement préparée. La bouche ouverte en permanence, on dirait une Martienne tombée dans un épisode faible de « Châteauvalloa ». Il n'y a que Geneviève un verre dans le nez et le ronge à

principal.

Des Paysages au sol (1967), rébus de tissus bonchant les caniveaux (proches de l'arte povera, qu'il ne renie pas, et qui emballèrent Rauschenberg), aux Rituels du pied (1975), en passant par cette ironique réflexion sur l'emblème et l'effigie que sont ses Grands Hommes (1977) (1), chaque série nouvelle confirme que l'art de Fleischer est d'abord musical.

Avec les pares, les forêts, les Avec les pares, les forêts, les fanves et les 200s, la femme est l'héroine de ce prédateur farouche, plasticien et cinéaste (auteur de 200 zéro) qui cultive à plaisir «le glissement felin entre les arts».

PHOTOGRAPHIE

A travers vingt années

le parcours labyrinthique

d'un fabricant d'illusions qui jongle avec les images et les identités.

A l'initiative de l'ADACA et des

A l'initiative de l'ADACA et des Musées d'Aurillac, Annie Philippon et Hervé Crépet se sont attelés à une rétrospective — la première — du travail photographique d'Alain Fleischer, un opérateur prolize et foisonnant, présenté par ses amis des le cotalegne de l'avracition

dans le catalogue de l'exposition comme «le créateur de formes le

L'œuvre d'Alain Fleischer paraît dominée, à première vue, par la dimension du jeu. De 1967 à la récente série Happy Days, elle se présente comme un voyage mensal à travers l'éparpillement d'un seul et même reflet multiplié à l'infini.

Emettre et capter, déconstruire et reconstituer, réfléchir les reflets d'un figuration dénaturée sont les constantes de son monde illusoire;

la lumière en est le fil conducteur

plus pillé de sa génération ».

de travail.

Liant éclatement et mise en ordre, désilement et travestissement, l'univers d'Alain Fleischer sonc-

tionne par antithèse. Préfiguré par

le Drap (1976), le rituel de mise au net, rythmé par la scansion du pli, est déjà un labyrinthe coupé par le cadre de la photographie, que l'on retrouve magnifié dans l'art encadre l'art (1980). Structuré par le bord du cadre, cette intrication géante de tableaux décadrés, constituée de contripet et un tirages poir et blanc cent vingt et un tirages noir et blanc, est la lucide mise en perspective abyssale d'un tableau impossible. Juxtaposition de fragments épars, ce savant assemblage où l'œil erre et se perd, antant qu'une subtile perver-sion des formes de l'art, est un brillant autoportrait d'Alain Fleischer,

#### Un délirant triptyque

Si la première salle est consacrée an noir et blanc, la seconde est en partie réservée à la couleur, avec quelques grands formats de Happy Days (le Monde, 15 février 1989) dont un délirant triptyque créé d'après une toile du musée duc à Louis Charbonnel, représentant Aspasie et les philosophes d'Athènes,

Complété par une installation inutile de trois cents parapluies, cet ensemble est un peu moins cha-toyant et complet qu'il n'aurait pu l'être. Malgré de regrettables ellipses, dues à sa « boulimie pani-que », cette rétrospective d'Alain Fleischer permet de vérifier la cohérence et la rigueur d'une œuvre trop facilement qualifiée de maniériste ou de baroque.

#### PATRICK ROEGIERS.

(1) Alzin Fleischer, Grands Hommes dans un parc, éd. Antigone, 91 p., 80 F.

→ Alain Fleischer, rétrospective pré-sentée par les Musées d'Aurillac et CDC Aurillac, les Ecuries, la Sellerie, jardin des Carmes, Aurillac, jusqu'au 17 septembre.

### THEATRE

« Yannis Kokkos, le scénographe et le héron » de Georges Banu

# Une leçon d'anonymat

Un bel ouvrage rend un juste hommage au plus français des décorateurs grecs, l'un des plus fidèles compagnons d'Antoine Vitez.

Cette muit de l'été de 1987, la cour d'honneur du palais des Papes d'Avignon n'avait jamais paru aussi vaste, aussi belle, aussi universelle. Sur un océan de bois point de bleu, une flotte miraculeuse se déployait au pied des remparts de Mogador. Une enfant tenait la main de sa mère, habillée d'une robe noire comme son destin. Prouhèze, sil-houette sombre, femme et toutes les femmes, mère et toutes les mères, amour et toutes les amours, existait : le Soulier de satin, de Paul Claudel pour la première fois dans ce siècle en version intégrale, avait pris la mer sous une pluie d'étoiles. Antoine Vitez tenait la barre, fermement, et d'autant plus fermement que le navire était gréé par un artiste, né à Athènes, au printemps de 1944, Yannis Kokkos, scenographe et dessinateur de costumes d'exception

L'art de Yannis Kokkos lui res semble. Elégant toniours, ordonné à 'extrême mais, paradoxalement ouvert sur le monde, balancement entre l'infiniment petit et l'infini ment grand, réceptacle du plus indistinct rai de lumière ordinaire on de l'éclat éblouissant des astres, habitacle géométriquement «reca-dré» où l'acteur paraît aussitôt à l'aise. Le livre que nous offre aujourd'hui Georges Banu, en de nombreux clichés en noir et blanc, est d'abord une promenade icono-graphique dans l'œuve de Kokkos et grapaque oans i cuve de Korkos et permet de vérifier non seulement le soin extrême de l'artiste mais ses sources d'inspiration, définitivement méditerranéennes et plus enclines à la transposition du paysage, du relief, de l'horizon plutôt qu'à celle de la ville, du bâti, du clos — quand bien même son soût de l'artiste le bien même son goût de l'opéra le conduit de temps en temps à se frotter su monumental.

#### « Réalisme enchanté »

A ces moments-là, il devient religieux et dessine, entre pyramides et cathédrales, ces assemblages de pierre qui s'élèvent vers le ciel, échos de ce qui doit être une recher-che intime, en connivence parfaite avec celle de son principal compa-guon sur les planches, le metteur en scène Antoine Vitez

Dans le livre de Georges Banu, Vitez, comme Jacques Lassalle,

Michel Vinaver, Dominique Fernandez et quelques aures, est venu témoigner. Rien lei qui ressemble à un hommage banal, serait-il amieal. Vitez a le plus joll mot pour décrire le travail de son camarade : réalisme œuvre, éctit-il, mais rien n'a l'outrecuidance lourde de se donner pour véritable : jamais on est en un autre lieu qu'ou théâtre. -

Le vrai. Kokkos le rencontre partout, tous les jours, comme il le confie dans un bel et patient entretien evec Georges Banu: « Je ne-fais pas de séparation entre la culture et la vie. Ce qui est consi-déré comme culture n'est pas un espace séparé de la vie. Je peux trouver les réponses que je souhaite avoir aussi bien dans un tableau de Bacon que dans le mêtro. Dans Fra Angelico ou au jardin du Luxem-bourg. Dans Antonioni ou à Corinthe. Tout se trouve à la même place: je fais une lecture de la culture par la vie et de la vie par la

#### Une vérité essentielle

Le théâtre est pour Kokkos l'occa-sion d'un va-et-vient entre soi et l'autre, sa raison de vivre. « Au théâtre, les éléments s'imbriquent les uns dans les autres, Aujourd'hul, la seule chance c'est de se trouver soi-même dans son propre champ. Essayer de se définir au plus près de sa propre perception du monde. Et cela en passant par les autres, comme Segalen qui s'est découvert lui-même à partir du regard sur l'autre. Le théatre pose cette question. Comment à partir des autres parler de soi et comment à partir de sol parler des autres? Le théâtre est le lieu où cet aveu-là peut se formuler à plusieurs. Cette dissolution me semble être la plus belle chose qu'il offre. Si on ne dis-paraît pas dans le théâtre, on n'est pas sol. (...) Le théâtre est une leçon d'anonyn

Cette vérité essentielle, alors que le théâtre est entravé anjourd'hui par l'argent et son cortège de person-nalités factices, n'est que rarement aussi bien dite. Toute l'intelligence du travail de Georges Bann est de nous la rendre lisible et claire. Tout l'intérêt de son livre est de nous proposer de passer un moment avec un comme de cœur et de don qui dit très simplement son travail: l'art

DUVIER SCHWITT. \* Yannis Kokkos, le scénographe et le héron, de Gronges Banu, éditions Actes Sud, coll. « Le temps du théâ-tre », 220 pages, 129 F.

لما من المامل

' en mie urg

 $r \cdot (r, r - t) = 2^{r}$ 

W. C. Car.

A 94.55

100 41 2

10.00

1 31

And the second of the second o

All the second s

The second secon

The last

Alterial de habitation frage à

of the final track of the first

the state of the s

A CARLETTON

The second section of the second section of

the same of the same

A Commence of the second

the state of the state of

en entangers are

1 1 1 1 1 1 THE

to a standard to

man the state of

il ng

The said That

Committee (Egg)

SCHOOL SE

William Co. S. Co. St. Co. St. Co.

to be trained to

14 7 m

or the property

is an industry with the

The metalog

and the state of t

L'enfance nue Le village est posé en plein milien

« Yaaba », d'Idrissa Ouedraogo

d'une terre désertique. Pour toute végétation, quelques buissons desséchés se recroquevillent sous un ciel curieusement terne. Ce n'est pas l'image que l'on se fait a priori de l'Afrique, c'est celle que nous mon-tre Idrissa Onedraogo dans son film Yaaba – présenté par la Quinzaine des réalisateurs au dernier Festival

Un film si riche de sensibilité que la panvreté des moyens ne se ressent pas. En fait, elle correspond à la pauvreté récile du pays et des personnages, qui s'en accommodent. Ils ne geignent pas, ils vivent. Ils aiment, se trompent, se disputent, se montrent mesquins. Tout comme s'ils habitaient une grande ville avec magasins et métro. Et les enfants, le gamin et la fillette qui sont les héros de l'histoire, ceux dont la faculté d'émerveillement et le goût du jeu sont au centre du film, ces enfants s'amusent, mentent, font des bétises, débordent de générosité et de vitalité, comme partout dans le monde,

bien qu'ils ne portent pas de jeans et ne rêvent pas de Macdo.

Ils ont coci de particulier qu'ils vivent en parfaite complicité avec leur terre aride, familiers de ses mystères, des superstitions qu'elle engendre, et qu'ils transgressent allègrement. C'est ainsi qu'entre le garçonnet et la vieille femme (« Yaaba», la grand-mère) considé-rée comme sorcière, exclue du villago parce qu'elle est étrangère, s'établit une formidable amitié.

#### Rythme tranquille

Le film raconte les péripéties de cette amitié, et le quotidien du vil-lage, et ses personnages, leur trucu-lence, leur nouchalance, leurs coups de nervosité. Le rythme est tran-quille, les drames sont étouffés, les rires éclatent à l'improviste et la vieille dame meurt, elle abandonne la vie, enroulée dans une converture bleue. C'est bean, emouvant, à peine

COLETTE GODARD.

propose de l'éponser.

embués : la morgue de not maître quand il se mue en chasseur bonté pas rasé; les gros chiens noirs écumants que retient d'une poigne de brute le fidèle Antoine, frère de lait de not maître, factoum rustre et describe de la la de not maître, factoum rustre et describe. demeuré ; les grands diners impresthique, ce qui va nous valoir un bon

drame affrens. Page en vieille maman venimeuse lèvres de traviole, qui soit, comme toujours, assez grand genre.

MICHEL BRAUDEAU.

# EXPOSITIONS

# Histoires de forges

Au centre d'art contemporain de Thiers, on ne reçoit que des artistes qui travaillent le métal. L'invité de l'été : Michel Gérard. Si l'on vous dit Montélimar, vous

Si l'on vous dit Montélimar, vous répondez : nougat. Si l'on vous dit Thiers, vous répondez, plus gravement, la chose n'ayant pas la même place dans l'imaginaire : couteau. Il y a des villes comme ça, marquées de longue date par une spécialité, identifiée à cette seule spécialité, identifiée à cette seule spécialité, sans qu'on sache trop parfois à quand elle remonte. A Thiers, cette histoire de contellerie dure depuis cinq siècles, un temps largement suffisant pour que cette relation à l'objet de métal forgé, trempé, aiguisé, ait pu façonner une identité thiernoise. Laquelle à l'heure des reconversions nécessaires, en raison notamment de la concurrence japo-

reconversions nécessaires, en raison notamment de la concurrence japonaise, pourrait bien se perdre, si l'on n'y prenaît garde.

On y a pensé dans la petite ville du fond de l'Anvergne, et tout naturellement un musée est né. Ce musée, il va sans dire le plus freudien des musées, est un régal pour son rassemblement des plus incroyables instruments tranchants qui se puissent concevoir : du couteau géant qui servait d'enseigne au plus

petit instrument réalisé pour le plai-sir de produire d'inutiles chefs-d'œuvre, en passant par la ménagère princière et le canif à vingt ou trente fonctions à rendre jaloux Carel-mann, l'homme du Catalogue des poiets introuvables. Il donne aussi, sans s'apesantir d'ailleurs, et c'est un bien, un aperçu de la peine des hommes qui ont œuvré entre feu et eau dans les usines installées côte à côte. à flanc de moher, le long de la cotte, à flanc de rocher, le long de la Durolle, et dont l'une, désaffectée comme la plupart — ou forge désor-mais dans le bas de la ville, — est devenue un centre d'art contempo-rain, sans que soit pour autant trahie la mémoire du lieu, dit Creux de

#### Une usine en l'état

De la route qui longe la rivière, violente à cet endroit, on ne remar-que aucun signe intempestif de cette nouvelle vocation. Pas d'emphase : l'usine a été maintenne en l'état, de façon à pouvoir en montrer le fonc-tionnement ancien, et équipée du strict nécessaire pour y accueillir les artistes venus travailler sur place à arustes venus travailler sur place à leur exposition, leurs œuvres et le public. Pas n'importe quels artistes, seniement ceux que le travail du métal intéresse, et qui peuvent trouver à Thiers le sérieux concours de phusieurs entreprises.

Un symposium avait marqué le projet d'inauguration du centre en 1985. Les invités étaient, entre autres, l'Américain Dennis Oppenheim, dont une « fabrique » — d'un travail en force sur son matél'artiste appelle ainsi ses construc-tions qui tiennent à la fois du manège mental et du circuit de foire, - installée à un carrefour, sert de signal à l'entrée de la ville ; Wiadimir Skoda, dont on peut voir les sphères étoilées à proximité de la Maison des coutellers ; Michel Gérard qui a référé pour ce famille. Maison des contellers; Michel Gérard, qui a préféré pour sa famille de formes anthropomorphes un point de vue imprenable sur la vallée; le Canadien Georges Trakas, qui a investi les abords du Creux de l'Enfar pour y mettre en scène par un jeu de passerelles et un pont le mouvement, l'étousante énergie de la rivière. Quant au bateau-sculpture de Patrick Raynaud, que l'artiste a cru bon d'amarter au plus vieux pont de la ville et gu'en a cru vieux pont de la ville et qu'on a cru bon de laisser faire, c'est en fait une des premières commandes de l'Etat, raccrochée on ne sait trop comment

au symposium. Georges Trakas était l'invité du centre l'été dernier. Cette année, o'est Michel Gérard, un de nos bons sculpteurs, un peu boudé, qui, depuis ses coffres-forts fissurés d'il y a vingt ana, a beaucoup évolué. Par étapes qui ont mené l'artiste de l'objet à une conception élargie de la sculpture, impliquant le temps et la pour ne plus retenir que les traces d'un travail en force sur son maté-riau de prédilection : l'acter forgé au marteau-pilon, plié, écrasé, entaillé, présent physiquement. Au Creux de l'Enfer, Michel Gérard ne pouvait qu'être à l'aise, comme il l'était déjà à Sarrebruck en réalisant pour la ville un important projet célébrant sa mémoire industrielle, en exploitant les don-

nées du site, matières premières, outils, moules transformés en installations austères et fortes. Comme il le fait à nouveau à Thiers. Poulies, rails, chariots de mine, minerai... tractage, glissement, mouvement, transformation de la matière... énergie latente de la terre, épergie humaine... Une très belle pièce à elle seule exprime tout ce champ de forces croisées. Elle est faite de quarante-deux disques traversés chacun par un pieu, qui reposent sur un lit de minerai prélevé à La Mure, dans l'Isère, en respectant les diffé-rentes strates du sol qui, étalés sous la lumière, font l'effet d'un miroite-

GENEVIÈVE BREERETTE.

★ Michel Gérard : Centre d'art contemporain du Creux de l'Enfer, jusqu'an 16 septembre.

... ... who die i

white the present

4-76.

**多数峰** (

The state of the s

10 TV du 23 août 1969 A

A CAR OF THE PERSON

 $\gamma_{\rm const} = 2.0$ 



# **Spectacles**

Jeudi 24 août

# **expositions**

Centre Georges Pompidou Place Georges-Pompidou (42-77-12-33). T.l.j. sf mar. de 12 h à 22 h, sam., dim et jours fériés de 10 h à 22 h.

PICHARD ARTSCHWAGER. Galaries contemporaines, rez-de-chaussée.
Jusqu'au 17 septembre.
DE MATESSE A AUJOURD'HUL 3 et 4 étages. Entrée ; 22 F. Jusqu'au 31 décembre.

DESSINS DE MATISSE. Salle d'un MAGICIENS DE MAISSE Grande galerie, 5- étage, Entrée : 32 F, 50 F (billet couplé Grande Halle et Centre Georges Pompidou), Jusqu'au 28 soût. PAUL DE NOOIJER, Galerie du

### Musée d'Orsay

Qual Anatole-France, place Heart-de-Montherlant (40-49-48-14), Mer., ven., sam., mar., dim, de 9 h à 18 h, jeu. de 9 h à 21 h 45. Fermé le lundi.

Jusqu'an 27 août.

FARCS ET PROMENADES DE PARES. Pavillon de l'Arsenai, galerie d'actualité, 21, boulevard Moriand (42-76-33-97). T.i.j. sf hm. de 10 h 30 à 18 h 30, dim, de 11 h à 19 h. Jusqu'an 3 septembre.

PRIX NIEPCE 1989. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.i.j. sf mar, de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (cutrés du musés). Jusqu'au 4 septembre. OR ET COULEUR 2 LE CADRE DANS LA SECONDE MOTTIÉ DU XIX SIÈCLE, Exposition dossier, Entrée : 23 F (billet d'accès au musée), Jusqa'au 24 sepdu musée), Jusqu'au 4 septembre, QUAND RODEN EXPOSAIT. Musée

EMILE ZOLA - PHOTOGRAPHIES DE SA FILLE DENISE (1897 - 1902). Exposition dossier, Entrée : 23 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au 17 septembre.

#### Palais du Louvre

Entrée porte Jaujard, côté jardin des Tul-leries (40-20-53-17), T.L., ef mar, de 9 h à 18 h. Visite-conférence le jeudi à 15 h 30 jusqu'au 28 août.

L'INSPIRATION DE POÈTE PAUL lou de Flore. Entrée : 25 F (billet d'accès su musée). Jusqu'su 28 soût. LES PASTELS DU LOUVRE. Pavil-lou de Flore. Entrée : 25 F (billet d'accès su musée). Jusqu'su 4 septembre. LES TROPIQUES, Musée autional des Arts africains et océsniens, 293, sv. Dau-mesnil (43-43-14-54). T.L. sf star. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sam., dim. de 10 h à 18 h. Entrée : 22 F. Jusqu'an 30

de la Ville de Paris

av. du Président-Wilson (47-23-61-27).
 J. J. of lun. de 10 h à 17 h 40, mer. jusqu'à 20 h 30.

#### **Grand Palais**

Av. W.-Churchtil, pl. Clamenceau, av. Gai-LES ENVOLS DE JACQUES LARTI-

AUSTRALIE - TERRE ABORIGÈNE A TRAVERS LE REGARD DE DEUX PHOTOGRAPHES. Panny Tweedle et Axel Polymant. Halle Saint-Pierre, musée en Herbe, 2, rue Rousard (42-58-74-12). T.l.]. de 10 h à 18 h.Entrée libra. Jusqu'au 31 soût.

4 septembra.

DESSINS D'INGRES DU MUSÉE
DE MONTAUBAN. Pavillon des Arts.
101. rue Rambuteau (42-33-82-50). T.I.I.
sf lm. et jours fériés de 11 h 30 à 18 h 30.
Entrée : 25 F. Insqu'au 3 septembre.
GRUAU. Mode et publicité. Musée de
is Mode et du Costume, Palais Galliera,
10, av. Pierre-1-de-Serbis (47-20-85-23).
T.I.J. sf lun. de 10 h à 17 h 40. Entrée :
25 F. Jusqu'au 24 septembre.

IMAGES DE LA RÉVOLUTION 1789 - 1989. Musée d'histoire contemporaine, hôtel des Invalides, cour d'honneur (45-55-30-11). T.Lj. sf iun. de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. Enirée: 16 F. Jusqu'au 31 août. Périphérie

MOUNS TRENTE 1989. Quatrième bismaie de la jenne photographie en France. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.i.j. af mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée ! 25 F (entrée du musée). Jusqu'an 4 entrembre.

Rodin, hôtel Biron, 77, rue de Varenne (47-05-01-34). T.Li, af lun, de 10 h à 17 h 45. Entrée : 18 F (prix d'entrée du musée).

RÉVOLUTION FRANÇAISE ET ARTS DU SPECTACLE 1789 -1989. Bibliothèque Nationale, galerie Colbert, 2, rue Vivieume - 6, rue des Petits-Champa (47-03-81-26). T.L.J. sf dim. de 9 h à 14 h 30.Entrés fibre. Jusqu'au 18 novem-

REVOLUTION FRANÇAISE SOUS

esptembre.

LES SIÈCLES D'OR DE LA MÉDE-CINE. Padone XV<sup>1</sup> - XVIII<sup>2</sup>. Muséaun d'histoire maturelle, gaierie de zoologie 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (43-36-14-41).

T.I., af mar, de 10 h à 17 h, sam, et dim, de 11 h à 18 h. Entrée : 25 F. Jusqu'au

SOUS LES PAVES, LA BASTILLE

Caisse nationals des monuments histori-ques, orangerie de l'hôtel de Sully - 62, rue Seint-Antoine (42-74-22-22). T.I.J. de 10 h à 18 h. Jusqu'an 1 octobre.

1789 : LE PATRIMOINE LIBÉRÉ. Bibliothèque de l'Arsenel, i, rue Sully (42-77-44-21). T.L., de 12 h à 18 h. Estrés : 20 F. Jusqu'an 10 septembre. ALLIAGES ET ALLIANCES. Des

bijoux et des armes d'Orona. Institut du monde arabe, 23, quai Saint-Bornard (40-51-38-38). T.I.j. sf iun. de 13 h à 20 h. Entrés : 20 F. Jusqu'au 8 ectobre.

EGYPTE - EGYPTE. Institut du

monde arabe, salle d'actualité, 23, qual Saint-Bernard (40-51-38-38), T.Lj. sf hun de 10 h & 22 h. Entrée : 35 F. Jusqu'an

ESTAMPES ET RÉVOLUTION: 200
ANS APRÈS. Centre national des Arts
plastiques, II, rue Berryer (45-63-90-55).
T.L., sf mar. de 11 h à 18 h. Emrée: 10 f.

WIFREDO LAM. Maison de l'Améri-que latine, 217, bd Saint-Germain (42-22, 97-60). T.I.j. af lun. de 11 h a 19 h 30.

MA DESHENG. Théâtre du Ranelagh, 5, rus des Vignes (42-88-64-44). T.L.j. de 14 h à 19 h. Jusqu'au 26 AOUT 1989.

LA TOUR EIFFEL - UN TOUR DE FURCE. La Tour Effet a 100 aus. Fondation Mona Biamarck, 34, av. de New York (47-23-38-88). T.J. af dim. de 10 h à 19 h.

Jusqu'au 3 septembre.

LE VOYAGE EN ITALIE. Les photographes français es Italie 1848 - 1920.
Fondation Dosne-Thiers, 27, place Seint-Georges (48-78-14-33), T.I.J. af Inn. de 11 h à 18 h 30. Entrée: 15 F. Jusqu'au 31 soût.

IAN WALLACE. Centre culturel cainsdica, 5, rue de Constantine (48-51-35-73).

T.I., af Inn. de 10 h à 19 h. Jusqu'an 15 septembre.

L'AUTRICHE CULINAIRE. Brasil

inter Art Galerie, 8, passage Thieré (48-07-20-17). Du 28 AOUT 1989 au 11 SEP-TEMBRE 1989.

RENOTR ET GUINO. Gallery Urban, 22, av. Matignou (42-65-21-34). Jusqu'an 25 sentembre.

Centres culturels

LA DÉFENSE. La Traversée de Parla. Guade Arche (40-90-05-18). T.Li. sf hm. de 10 h 30 à 19 h 30, ven. de 10 h 30 à 22 h 30. Réservations au 48.78.75.00. Fermé le 26 soût. Entrée : 48 F. Jusqu'au 31 décembre.

JOUY-EN-JOSAS. Nos sumées 80 Fon-dation Cartier, 3, rue de la Manufacture (39-56-46-46). T.Lj. af lun. de 11 h à 18 h.

# PARIS-LA DÉFENSE. Espace. Galcrie La Défense Art 4, Patrimoine du monde, 15, pl. de La Défense (49-00-15-96). Jusqu'an 4 soptembre.

# cinéma

# mmsec). Jusqu'an 4 septembra. MÉTAL, HOMMES ET DIEUX. Jardin des Plantes, galerie de minéralogie, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (43-3654-26). T.l.j. sauf mar. de 10 h à 17 h, sam., dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 25 f (comprenant l'ensemble des expositions). Jusqu'an 30 janvier. OGUESS, Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné (42-72-21-13), T.I.j. sf hu. de 10 h à 17 h 40, jeudi jusqu'à 22 h. Entrée : 20 f. Jusqu'au 27 soût. Les exclusivités

L'AMI RETROUVÉ (A., v.o.): Elysées Lincoln, 8° (43-59-36-14); Bienventie Montparmasse, 15° (45-44-25-02), L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-

Momparmens, 17 (63-42-201).

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVENTURE (A., v.o.): UGC Biarritz, & (4562-20-40); v.f.: UGC Momparmense, 6(45-74-94-94): La Nouvelle Maxéville,
9- (47-70-72-86).

APRÈS LA GUERRE (Fr.): Pathé Hantefenille, 6- (46-33-79-38).

ARESE MY LOVE (A., v.o.): Action
Christine, 6- (43-29-11-30).

L'ARME FATALE 2 (A., v.o.): Forum
Horizon, 1\* (45-03-57-57): 14 Juillet
Odéon, 6- (43-25-59-83); Bretagne, 6(42-22-57-97); UGC Normandie, 8(42-22-57-97); UGC Normandie, 8(42-33-39); Paramount Opéra, 9- (42-3633-93); Paramount Opéra, 9- (47-4256-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-4301-59); Fanvette, 13- (43-31-56-86);
Gaumost Alésia, 14- (43-21-206);
Pathé Momparmense, 14- (43-21-206);
Pathé Momparmense, 14- (43-21-206);
Pathé Wepler, 18- (45-22-48-01); Le
Gambetta, 20- (46-36-10-96).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.): Le Triomphe,

Gambetta, 20 (46-36-10-96).

BACDAD CAFÉ (A., v.c.): Le Triomphe,
5 (45-62-45-76); Blenvente Montparmase, 19 (43-44-25-02).

RAL POUSSIÈRE (ivoirien): Gammont
Les Halles, 1 (40-26-12-12); Gammont
Opéra, 2 (47-42-60-33); Elysées Lincola, 8 (43-59-36-14).

RINEEP PALACE HOUTEL (Fr.)

coln, 8 (43-59-36-14).

BUNKER PALACE HOTEL (Fr.):
Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26).

BURNING SECRET (Brit., v.a.): Forum
Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Pathé
Impérial, 2\* (47-42-72-52); Pathé Hautefceille, 6\* (46-32-93-8); UGC Biayritz, 8\* (45-62-20-40); Sept Parnessicus,
1\* (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle, 15\* (48-75-79-79).

CAMILLE CLAIMEL (Fr.): Flysées

CAMBLE CLAUDEL (Pr.): Elysées Lincola, 8 (43-59-36-14). CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.):

CHINE, MA DOULEUR (Fr., v.o.): Uto-pia Champollion, 9 (43-26-84-65); Sta-dio 41, 9 (47-70-63-40).

die 43, 9 (47-70-63-40).

LE CIEL S'EST TROMPÉ (A., v.o.):
Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); Gourge V, 8' (43-62-41-46);
Sopt Parmassicus, 14' (43-20-32-20);
v.f.: Pathé Français, 9' (47-70-33-88).

v.f.: Pathé Français, 9° (47-70-33-88).

CONFESSION CRIMINELLE (A.,
v.o.): Forum Orient Express, 1° (42-3342-26); George V, 9° (45-62-41-46).

COOKIÉ (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3°
(42-71-52-36); UGC Odéon, 6° (42-2510-30); UGC Rotonde, 6° (45-7494-94); UGC Normandie, 8° (45-6316-16); 14 Juillet Bastille, 11°
(43-57-90-81); Mistral, 14° (45-3952-43); v.f.: UGC Opéon, 9° (45-7495-40); UGC Gobelius, 13° (43-3623-44).

95-40); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44).

LE CRIME D'ANTOINE (Fr.): Epéc de Bois, 5\* (43-37-57-47).

DÉSIE MEURTRIER (\*) (Jap., v.o.): Clany Palace, 5\* (43-54-07-76).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE... LA SUITE (A., v.o.): Foram Horizon, 1\* (45-08-57-57): UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-2): UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); 14 Juillet Benngrenelle, 15\* (43-75-79-79); UGC Mailled, 17\* (47-48-06-06); vf.: Ret. 2\* (42-36-33-33); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); Les Nation, 12\* (43-43-01-59); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

DO THE RIGHT THING (A., v.o.):

(43-22-40-01).

DO THE RIGHT THING (A., v.o.):
Gammont Les Halles, 1= (40-26-12-12);
14 Juillet Odéou, 6: (43-25-59-83); Le
Triomphe, 8: (43-25-76); 14 Juillet
Bastille, 11: (43-57-90-81).

ESCLAVES DE NEW YORK (A, vA):
14 Juillet Parmsse, & (43-26-58-00).

PEMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS (Esp., v.a.): Les Trois Luxembourg, & (46-33-97-77). LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) :

FRANCE (Fr.): UGC Ermitage, 8 (45-GANASHATRU (Ind., v.o.): 14 Juillet Parmane, 6 (43-26-58-00). LE GRAND RIEU (Fr.): Le Triompha, § (45-62-45-76): Pathé Français, 9 (47-70-33-88): Miramar, 14 (43-20-89-52).

L'INSOUTENABLE LÉGÉRETÉ DE L'ÉTRÉ (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-

1042).

ITINÉRAIRE D'UN EDGANT CATE
(Fr.): George V. & (45-62-41-46).

PÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr.): La
Géode, 19 (46-42-13-13).

IÉSUS DE MONTRÉAL (Can.): Ciné
Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC
Rotande, & (45-74-94-94).

EARATÉ KID III (A., v.a.): Pathé Marignen-Concorde, & (43-59-92-82); v.L.: UGC Montparmasse, & (45-74-94-94); Pathé Français, 9 (47-70-33-88).

33-83).

KNCKBOXER (Hong Kong, v.a.): UGC
Normandie, 3º (45-63-16-16); v.f.: Rex,
2º (42-36-83-93); UGC Montparmanse,
6º (45-74-94-94); UGC Opéra, 9º (4574-95-40); UGC Gobelins, 13º (43-3623-44); Mintral, 14º (45-39-52-43);
UGC Convention, 15º (45-74-93-40);
Images, 18º (45-22-47-94).

PONTOISE. Camille Pissarre. Gravares. Musée Pissarre de Postoise. 4, rue Lemercier - 17. rue du Château (30-38-02-40). T.i.j. sf lem., mar. et jours fériés de 14 h à 18 h. Jusqu'au 30 octobre. Jacques Villon. Gravares. Musée Tavet-Deincour, 4, rue Lemercier (30-38-02-40). T.i.j. af mar. et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu'au 30 octobre.

(Fr.-It., v.o.) : Lucernaire, 6 (45-44-57-34) ; Studio 43, 9 (47-70-63-40),

A DEUX MINUTES PRÈS (Fr.) : Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26) : Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52) ; George V, 8-(45-62-41-46) : Images, 18- (45-22-47-94). ACCATTONE (It., v.o.) : Epés de Bois, 5 LA LÉGENDE DU SAINT BUYEUR

(93-51-51-67).

REAZIL (Brit., v.o.): Studio Galando, 5º (43-54-72-71).

CASINO ROYALE (Brit., v.o.): Le Champo, 5º (43-54-51-60).

LE CIRQUE (A.): Epéc de Bois, 5º (43-37-57-47).

LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-25): UGC Odéon, 6" (42-25-10-30); Publicis Champa-Riyafes, 8" (47-20-76-23); Les Montparnos, 14" (43-27-52-37); v.f.: La Nouvelle Manéville, 9" (47-70-72-26). (46-33-10-82).

1700UIPÉE SAUVAGE (A., v.a.):
Racine Odéan, 6 (43-26-19-68); Les
Trois Baizac, 9 (45-61-10-60).

LE FAUCON MALTAIS (A., v.a.):
Action Christian, 6 (43-29-11-30).

FIVE EASY PRECES (A., v.a.): Ciné
Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Les Trois
Luzembourg, 6 (46-33-77-77).

LES CENSE DE BURET IN (A. v.a.): Para-LOVE DREAM (It., v.f.) : La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86). LE MAITRE DE MUSIQUE (Bel.): Vendôme Opéra, 2º (47-42-97-52); Luccrusire, 6º (45-44-57-34).

MANIKA UNE VIE PLUS TARD (Fr., v.o.): Reflet Médicis Logos salle Logis-Jouvet, 5: (43-54-2-34); v.f.: Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5: (43-54-2-34); Gammant Parnesse, 14: (43-35-30-40). MANORO (Esp., v.o.): Epée de Bois, 5-(43-37-57-47); L'Entrepèt, 14- (45-43-41-63).

LE MESSAGER DR LA MORT (A., v.l.): La Nouvelle Mazéville, 9· (47-70-72-86); Pathé Montparasse, 14· (43-20-12-06).

20-12-06).

MEURTRE DANS UN JARDEN
ANGLAIS (Brit, v.o.): Ciné Beanboarg, 3º (42-71-52-36); Stadio dos
Ussulines, 5º (43-26-19-09).

MONSIEUR HIRE (Fr.): UGC Danton,
6º (42-25-10-30); UGC Montpurasse,
6º (45-74-94-94); UGC Blarriez, 8º (4562-20-40); UGC Opéra, 9º (45-7495-40).

62-20-40); UGC Opéra, 9° (45-74-95-40).

MORT D'UN COMMES VOYAGEUR
(A. v.a.): Claoches, 6° (46-33-10-82).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.a.): La Triomphe, 8° (45-62-45-76).

NEW YORK STORIES (A., v.a.): Cinoches, 6° (46-33-10-82); UGC Emitage, 8° (45-63-16-16).

NO TIME FOR LOVE (A., v.a.): Action Christine, 6° (43-23-11-30).

NOCTURNE INDIEN (Fr., v.a.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Champs-Elyaées, 8° (45-62-20-40); UGC Lumps-Elyaées, 8° (45-62-20-40); UGC Lumps-Elyaées, 8° (45-62-20-40); UGC Champs-Elyaées, 8° (45-62-20-40); UGC Compensation, 10° (43-74-93-40); UGC Opéra, 9° (43-74-93-40); UGC Gobelins, 10° (43-36-23-44); Mistral, 14° (43-39-32-43); UGC Convention, 19° (45-74-93-40).

LA NUIT BU SÉRAIL (A., v.o.): Gammont Opéra, 2° (47-42-60-33); George V, 8° (45-62-41-46); v.L: Gammont Afficient, 14° (43-23-89-52); Gammont Convention, 15° (48-22-46-01); Le Gammont Convention, 15° (48-22-46-11); Le Gammont Convention, 16° (48-23-31); Germent Convention, 17° (48-25-13-31); Grand Provis, 15° (45-54-46-85).

PÉRIGORD NORE (Fr.): UGC Gobelins, 13° (43-36-21-44).

PÉRIGORD NOIR (Fr.): UGC Gobolins, 13<sup>a</sup> (43-36-23-44).

PERMIS DE TUER (R.): UGC Gobolins, 13' (43-36-21-44).

PERMIS DE TUER (Brit., v.a.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Publicia Saint-Germain, 6' (42-22-72-80); UGC Danton, 6' (42-23-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8' (43-59-92-82); Publicis Champs-Elyséea, 8' (47-20-76-23); UGC Biarritz, 8' (45-62-20-40); 14 Juillot Beaugrenelle, 15' (45-75-79-79); Kinopanorama, 15' (43-06-06); v.f.: Rex (Le Grand Rex), 2' (42-36-83-93); Bretagne, 6' (42-22-57-97); Saint-Lazare-Praquier, 8' (43-35-35-43); Paramount Opéra, 9' (47-42-56-31); Les Nation, 12' (43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12' (43-43-01-59); Fauvette, 13' (43-31-56-86); Mistral, 14' (43-39-52-43); Pathé Montparasse, 14' (43-20-12-06); UGC Convention, 15' (45-74-93-40); Pathé Wopler, 18' (45-22-46-01); Le Gambetta, 20' (46-36-10-96).

Solu-96].

LE PETIT IMABLE (IL., v.o.): Forum
Arc-en-Ciel, 1 (40-39-93-74); 14 Jufflet
Odéou, 6 (43-23-59-83); Pathé
Marigan-Concorde, 9 (43-59-92-82);
Le Bestille, 11 (43-54-07-76).

LE PETIT DINGAURE ET LA VAL-LEE DES MERVEILLES (A. v.): La Nouvelle Maxéville, 9: (47-70-72-86); Grand Pavola, 15: (45-54-

APETITE VERA (Sov., v.o.): Forum Arc-en-Ciel, 1st (40-39-93-74); Le Triomphe, & (45-62-45-76); Sept Par-musiens, 14 (43-20-32-20). LE PEUPLE SINGE (Fr.-Indon.): Rez. 2 (42-36-83-93); Clany Palace, 5 (43-54-07-76).

LE PILIS ESCROC DES DEUX (A., v.o.): George V, & (45-62-41-46). RAIN MAN (A., v.o.): Gaumont Ambas-sade, & (43-59-19-08); v.f.: Paramount Opéra, & (47-42-56-31); Les Mont-parnos, 14 (43-27-52-37).

POSALIE FAIT SES COURSES v.o.) : Cinoches, & (46-33-10-82). SCANDAL (\*) (Brit., v.o.): UGC Nor-mandie, 9 (45-63-16-16). SKINHEADS (\*\*) (A., v.f.): Paras Optra, 9 (47-42-56-31).

SPLENDOR (IL., v.o.): Lucernaire, 6-(45-44-57-34).

(45.44.57.34).

STREET OF NO RETURN (A., v.a.):
Ciné Beautourg, 3º (42-71-52-36);
Raflet Logos II, 5º (43-54-42-34); Streito des Ursulines, 5º (43-26-19-09).

THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.a.):
Accutone, 5º (46-33-86-86).

TROP HELLE POUR TOI (Fr.): UGC
Danton, 6º (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8º (45-62-28-40): Pathé Montparmanse, 14º (43-28-12-06).

UND ROWSERDN MONTHA (A.

un Poisson Nomme. Wanda (A., v.o.): Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Pathé Marignan-Concordo, 8· (43-59-52-37).

UNE AUTRE FEMME (A., v.o.) : Reflet Médicis Logos saile Louis-Jouvet, 5º (43-54-42-34).

\$4-42-34).

LA VIE EST UN LONG FLEUVE
TRANQUILLE (Fr.): George V, 8(45-62-41-46); 14 Juillet Bastille, 11(45-51-90-41).

WORKING GIRL (A., v.a.): UGC Ermitage, 3- (45-63-16-16).

inge, 3° (45-63-16-16).
YOUNG GUNS (A., v.a.): Le Triompha,
3° (45-62-45-76); v.f.: Hollywood Boulevard, 9° (47-70-10-41); Paris Ciné 1, 10°
(47-70-21-71).
ZUCKER BABY (Ail., v.a.): 14 Juillet
Parnasse, 6° (43-26-58-00).

#### Les grandes reprises

EASY RIDER (A., v.o.): Cinoches, 6-(46-33-10-82).

LES GENS DE DUBLIN (A., v.a.): Panthéon, 5 (43-54-15-04).

LA GRANDE COMBINE (A., v.a.):
Reflet Logos I, 5 (43-54-234); Sopt
Parmassions, 14 (43-20-32-20).

GUERRE ET AMOUR (A., v.o.): Action Rive Gasche, 5 (43-29-44-40). BOLEDAY (A., v.o.): Action Christine, 6-(43-29-11-30). L'HOMME DES HAUTES PLAINES (A, v.o.): Action Rive Genche, 5 (43-H-4-40).

LAWRENCE IPARABIE (A., v.o.):
Forum Horizon, 1= (45-08-57-57).
LES LIAISONS DANGEREUSES (FL.):
Reflet Médicis Logos selle Louis-Jouvet,
5- (43-54-42-34).

104374, v.o.): Républic Cinémus, 11- (48-05-51-33). LOVE STREAMS (A., v.o.): L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63). MASCULIN-FÉMININ (Fr.-So.) : Epés de Bois, 3 (43-37-57-47). MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VHE (Brit., v.a.): Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36).

PINE FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.a.): Furum Orient Express, 1= (42-33-42-26).

42-26).

PLEIN SOLEIL (Fr.): Les Trois Lexembourg, 6º (46-33-97-77).

LA PORTE DU PARADES (A., v.a.): Saint-André-des-Arts I, 6º (43-26-48-18); Les Trois Baizza, 8º (45-61-10-60).

LE RIDEAU DÉCHIRÉ (A., v.a.): Action Christise, 6º (43-29-11-30).

SALAAM BOMBAY! (Indo-Fr., v.a.): Stadin 43, 9º (47-70-63-40).

STRANGER THAN PARADISE (A-All, v.a.): Utopia Champoliton, 5º (43-26-84-65).

TARAM ET LE CHAUDEON MAGE

OUE (A., v.f.); Res. 2 (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6 (43-74-94-94); Mistral, 14 (45-39-52-43); Saint-Lambert, 19 (45-32-91-68). TOP GUN (A., v.o.) : Grand Pavois, 15th (45-54-46-85). UN MORT EN PLEINE FORME (Brit., v.o.) : La Champo, 5 (43-54-51-60). v.o.) : La Champo, 5 (43-54-51-60). LA VILLE DOREE (All., v.o.) : Studio

YAM DAABO, LE CHOIX (Burkins-Faso, v.o.): Utopia Champoliton, 5 (43-26-84-65).

IES YEUX NOIRS (IL, v.a.) : L'Entre-pot, 14 (45-43-41-63).

# Les festivals

15 ANS D'AVENTURE, D'ACTION ET DE SCIENCE-FICTION (v.o.), Max Linder Penorama, 9 (48-24-88-83). Ridley Foott, ; Blade Runner, (son THX) met., séances à 14 h 30, 19 h 30 film 10 mm après ; Legend, (son THX) séances met. à 17 h 15, 22 h 15 film 10 mm après ; Bed Trip, ; After Hours, (son THX) séances jeu. à 13 h 45, 19 h 30 film 10 mm après ; Brazil, (son THX) séances jeu. à 16 h 15, 22 h 15 film 10 mm après ; Destroy, ; Camme in chien enragé, (son THX) séances ven. à 13 h 45, 19 h 30 film 10 mm après ; Piège

de cristal, (son THX) séances ven. à 16 h 30, 22 h 15 film 10 mm après; l'Etranger,; Alien, (son THX) séances sam. à 13 h 30, 19 h 30 film 10 mm après; Aliens le retour, (son THX) séances sam. à 16 h 15, 22 h 15 film 10 mm après; Brian de Palma,; Scarface, (son THX) séances dim. à 12 h, 18 h 30 film 10 mm après; les Incorruptibles, (son THX) séances à 15 h 45, 22 h 16 film 10 mm après; JGE Dente,; l'Aventure intérieure, (son THX) lan., séances à 14 h, 19 h 30 film 10 mm après; Space Odyssey,; 2001, l'Odyssée de l'espace, (son THX) séances mar. à 16 h 45, 22 h 15 film 10 mm après; Space Odyssey,; 2001, l'Odyssée de l'espace, (son THX) séances mar. à 16 h 45, 22 h 40 film 10 mm après Abonnement 4 films: 100 f.

ETÈ DE CHINE (v.o.), Clusy Palace, 5- (43-54-07-76). Raining in the Mountain, mer. lun., film à 12 h; Une feanne honseite, ven., film à 12 h; Une feanne honseite, ven., film à 12 h; Chine, ma douleur, jou., film à 12 h; La film, lo penit vagabond, mar., film à 12 h.

vagabond, mar., film à 12 h.

L'HISTOURE DU LOUVRE, Anditorium du Louvre, != (40-20-52-29). Louvre: A Golden Prison, mer. 20 h, ven., hm. 14 h; he Musée du Louvre, mer., sam. 12 h, jeu. 17 h, ven., hm. 15 h; Du donjon à he pyramide, mer., sam. 11 h, jeu. 18 h; he Projet du Grand Louvre, jeu. 11 h, sem. 18 h; he Projet du Grand Louvre, jeu. 11 h; peu. 18 h; he Projet du Grand Louvre, jeu. 11 h; présentation de la pyramide de Louvre, mer. 14 h, sam. 15 h; Louvre 1989, mer. 15 h, sam. 14 h; he Château esteuré, mer. 14 h, jeu. 11 h; Présentation de la pyramide de Louvre, mer. 12 h, ha. 20 h; hes Collections du Louvre, (aérie de films présentant les Geuves du musée) mer., sam. à 17 h, jeu. 14 h, ven., hu. 11 h, 17 h.

LES ETERNELS DE LA TWENNIETH CENTURY FOX (v.o.), Escurial, 13-(47-07-28-04). L'Affaire Cleeron, mer. à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50 film 10 mm après; le Bal des mandits, ven., sam. à 13 h 50, 17 h 15, 20 h 40 film 10 mm après; le Bal des mandits, ven., sam. à 13 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 30 film 10 mm après; le Bal des mandits, ven., sam. à 13 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 30 film 10 mm après; le Bal des mandits, ven., sam. à 13 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 30 film 10 mm après; le Bal des mandits, ven., sam. à 13 h 50, 16 h 20, 19 h, 21 h 30 film 10 mm après; le Milliante, mur. à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50 film 10 mm après; le Milliante, mur. à 13 h 50, 16 h 20, 19 h, 21 h 30; l'Extravagant Mr. Deeda, mer., hin. à 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Florizons le mandits, den. à 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits, den. à 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits, den. à 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits de la des mandits de la la la h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits de la la la h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits de la la la h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits de la la la h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits de la la la h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons le mandits de la la la h, 16 h 30, 19

ne Pemporterez pas aves vous, jeu. à 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; Horizons pordus, von. à 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.

21 h 30.

RENOIR: HOMMAGE AU PATRON, Reflet Loga I, 5º (43-54-23-4). Le Dégeuser sur Pherbe, veu. 11 h 50; le Règie du jou, ann. 11 h 50; le Fleuve, jeu, dim. 11 h 50.

ROBERTO ROSSELLINI (v.a.), L'Entrepôt, 14º (45-43-4)-63). Rome ville cuverte, mez., ven. å 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Stromboli, jeu. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Stromboli, jeu. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Alleguague année zéro, dim., mar. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Alleguague année zéro, dim., mar. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; SAGA INCMAR BERGMAN (v.o.).

16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

SAGA INGMAR BERGMAN (v.o.),
Saint-André-dos-Arts I, 6° (43-2648-18). As senil de la vie, mer. à 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Communiants,
jos. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Cris et
Chnchocennia, ven. à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h; le Septième Sceau, senn. à
14 h, 16 h, 12 h, 20 h, 22 h; la Ffitte
cachantée, dim. à 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30; le Silence, hm. à 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h; le Vimon man h 14 h.

18 h, 20 h, 22 h; le Visage, mar, à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

SEMAINE CHINOSSE (v.o.), Rancisch, 16 (42-83-64-44). La Maison de thé, 1801, ven. 18 h 30, sam., lm. 18 h; in Terre Jaune, jen. 18 h 30, sam. 16 h, dim. 17 h, mar. 18 h.

VIVA JAMES BONIO ! (v.o.), La Champo, 5 (43-54-51-60). Goldfinger, jen., sam., mar., adances à 13 h 45, 15 h 55, 19 h 50, 22 h ffun 15 mm après; Bonis Buisers de Russie, mer., dim., 16mcs à 13 h 45, 15 h 55, 19 h 50, 22 h ffun 15 mm après; James Bond Oct séances à 13 h 45, 15 h 55, 19 h 50, 22 h film 15 mm après; James Bond OO7 contra Dr. No, ven., huz., séances à 13 h 45, 15 h 55, 19 h 50, 22 h film 15 mi après; On ne vit que deux fois, mer, dim., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 film 10 mm après; Opération Tounerre, ven., hun., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 film 10 mm après; les Diamants sont éternols, jou., sam., mar., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 film 10 mm après; les Diamants sont éternols, jou., sam., mar., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 film 10 mm après; les Diamants sont éternols, jou., sam., mar., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 film 10 mm après; les Diamants de la contra de l

après.

WELCOME GORRI ! (v.o.), Cossos, 6'
(45-44-28-80). Le Tocais de Telermobyl,
mer. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; la
Donleur, jeu. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h; Lizzin ou le quatrième rêve, vez. à
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; le Pouvoir de
Solovki, sam. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h; Risque 2, dim. à 14 h, 16 h 30,
19 h, 21 h 30; le Carré noir, lun. à 14 h,
16 h. 18 h. 20 h. 22 h; le Jusement 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; le Jugement suprême, mar. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,



L'INSPIRATION DU POÈTE. Pavil-

Musée d'Art moderne

JEAN FAUTRIER, Exposition rétros-pectiva. Entrés : 15 F. Jusqu'au 24 septem-ors.

LES ENVOLS un san que en mair et biene GUE. Cent photographica en moir et biene de 1904 à 1944. Galories nationales. T.Lj. af mar. et mor. de 12 h à 19 h. Entrée : 12 F. Jusqu'au 31 décembre.

1789 : LE PATRIMOINE LIBÉRÉ. Bibliothèque Nationale, galerie Mansart, 58, rue de Richelieu (47-03-81-26). T.Lj. de 12 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 10

MARGARET BOURKE-WHITE.

MANGARET BOURKE-WHITE.
Rétrospectiva. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du
Président-Wilson (47-23-36-56). T.l.l. sf
mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée
du musée). Juaqu'au 4 soptembre.

COLLECTION - PASSION 
DATION : L'ALGERIE DE PHILIPPE
ZOUMMEROFF. Musée de la Poste,
34, bd de Vaughard (43-20-15-30). T.l.l. sf
dim. de 11 à 2 lb. Entrée : 10 F. Jusqu'au
16 septembre.

DEMACHY, PUYO ET LES AUTRES... LE PICTORIALISME DANS LES COLLECTIONS. De la Société française de photographie. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.l.j. af mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'au 4 ventembre.

# Paris en visites

Galeries

« Le quartier de l'Yvette et l'architec-ture des années folies. Visite de l'atelier du sculpteur Bouchard », 15 heures, métro Jasmin (V. de Langlade).

« Rodin et Camille Claudel en l'hôtel Birun », 14 heures, 77, rue de Varenne (Tourisme culturel). Louis », 14 h 30, 17, quai d'Anjou (D. Bouchard). -Très riches hôtels et jardins du

Fanbourg-Saint-Germain ., 14 h 30, métro Solferino (P.-Y. Jaslet). - La grande Pyramide. De la conception moderne aux mathématiques symboliques qui ont présidé à la construction de la capitale. Visits de la nouvelle crypte et du donjon », 14 h 30, sortie mêtro Palais-Royal, terre-plein central di Marileo.

 Hôtels et jardins du Marais, place des Vosges », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé). «Le Quartier latin révolution

du couvent des Cordeliers au café Pro-cope . 15 heures, devant la fontaine, place Saint-Michel (C. Merle). - La place de la Concorde, le Palais Bourbon, le palais Lassay, les hôtels de Seigneley, Beauharnais et Salm -,

VENDREDI 25 AOUT

15 heures, place de la Concorde, côté Tuileries, au pied de l'Orangerie (Paris

« L'Opéra », 15 heures, entrée (Con-aissance d'ici et d'ailleurs). MONUMENTS FUSTORIQUES « La basilique Saint-Denis, le Pan-théon, la Conciergerie », 11 heures, à l'entrée de chaque monument. Le canal de l'Oureq : bassin de

La Villette, pont-levant de la rue de Cri-mée. L'ÉTÉ DES MUSEES NATIONAUX «L'imaginaire de l'art occidental» (cinq-douze ans); 14 h 30, musée instave-Moreau, 14, rue de La Roche-

«Les arts de l'Orient à travers les mythes et les discours populaires » (cinq-douze ans), 14 h 30; « Visages de femmes d'Asie », 11 heures; « Quatre aspects des merveilles de l'Orient », 12 h 30, musée Guimet, 6, place d'Iéna. Les tapis chez les Beni-Guild . 14 heures, Musée des arts africains et

océaniens, 293, avenue Daumesnil.

(S'assurer auprès des musées

que la visite a bien eu lieu.)

# Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimunche-lundi. Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » □ Film à éviter » On peut voir » № 200 manquer » « u Chef-d'esuvre ou classique.

#### Jeudi 24 août

20.35 Fesilleton: Orages d'été. De Jean Sagols, avec Annie Girardot, Gérard Klein, Alain Dontey. 22.05 Série: L'ami Management. Marime deptiste, de Claude Santelli, avec Isabelle Huppert, Francine Bergé, Roger Van Hool. 23.40 Fesilleton: La cinadelle. De Peter Jeffries et Mike Vandy, d'après A.J. Cronin, avec Ben Cross, Gareth Thomas. 0.30 Yourand et Météo. 0.50 Série: Drôles d'histoires. Mésaventures: Adieu partengire. 1.10 Fesilleton: C'est déjà demain.

The second secon

ता स्थाप्ता के किया है। स्थापन

or public to de

1 mm (\$10 m m)

Primary Bushamara

Building Back the transport of the

であたいでは、報句型<sub>に</sub>

, set #95

N. A. J. E. S. S.

- 44.1

French Control of the Control of the

28.35 Cinéma: l'Anti de Vincent a Film français de Fierre Granica-Deferre (1983). Avec Philippe Noiret, Jean Roche-fort, Françoise Fabian, Jane Birkin. 22.10 Variétés: visage pâle au Zémite. Le concert de Retand au Zémith en octobre 1988. > 23.05 Documentaire: Les guas du fleuve. De Marie-Joséphine Grojean. 0.00 Informations: 24 heures sur la 2. 0.20 Métée. 0.25 Solvante secondes. Hector Babenco,

FR 3

29.35 Chéma: la Ligne de démarcation a Film français de Claude Chabrol (1966). Avec Maurice Roset, Jean Seberg, Daniel Gélin, Stéphane Andran, 22.30 Journal et Mééén, 22.55 Magazine: Occaniques, La vic filmée, de Jean-Pierre Alessandri et Jean Baronnet. 4. 1936-1940. 23.56 Musiques, musique. Symphonie pour cordes en mi majeur, d'Antoniq Vivaldi par l'Easemble Concerto Koln.

20.30 Chéma : A la recherche de Garbe au Film américain de Sidney Lumet (1984). Avec Anne Bancroft, Ron Silver, Carrie Finher, Catherine Hicka. 22.10 Flosh d'informations. 22.15 Chéma : Consue un chien euragé u Film américain de James Foley (1986). Avec Sean Penn, Christopher Walken, Mary Stuart Masterson (v.o.). 0.05 Chéma : Frères d'armes : Film américain de George Jay Bloom (1983). Avec Todd Allen, Charles Grant, Jack Stattett, 1.35 Série : Taggart, Le champignon mortel, avec Mark McManus.

LA 5

20.35 Téléfilm: Le campus en folie. De Tom Trbovich, avec Gary Hershberger, Reed Rudy. 22.15 L'enquêteur (rediff.). 23.15 Amicalement vôtre (rediff.). 0.00 Journal de primit.

0.05 Les chas demilères minutes. Du côté du Bois de Boulo-gne. 1.55 Sam et Sally (rediff.). 2.50 Rouvard et compagnie (rediff.). 3.20 Journal de la mut. 3.25 Compagnie (rediff.). 4.15 Série : Pean de hamme. 5.00 Voisin, voisine (rediff.).

20.30 Téléfim: Y s-t-il un cerveau dans l'ordinateur?
21.55 Série: Poigne de fer et sédaction. 22.35 Thélère:
Laurette ou l'Annour voieux. Pièce de M. Maurette et
M.-G. Sauvajon, mise en scène par J.-H. Duval, avec
D. Lebrun. 0.26 Six minutes d'informations. 9.25 Magazine: Charmes. 0.55 Boulevard des clips, I.10 Medition
(rediff.). 1.50 Erreurs indiciaires (rediff.). 2.15 Deux aus
de vacauces (rediff.). 3.10 Laurette ou l'annour voieur
(rediff.), 5.10 Deux aus de vacances (rediff.).

LA SEPT

20.39 Chesna: Mon ess. Film portugais de Manuel de Otiveira (1988). 22.00 Documentaire: Passages es regard. D'Heinz Peter Schwerfel et Philippe Puicouyoul. 22.30 Documentaire: Le corps à Fouvrage. De Philippe Niang et J. Lallier. Les chemins d'Olympia. 22.30 Documentaire: Check. De Inger Aby. 0.35 Documentaire: From Eart to West, De Barrie Gavin. Le tapis magique.

FRANCE-CULTURE

20.00 De La Célestine à La Noune milituire d'Espagne : feumes de curactère. Textes choisis par Florence Delay, ins par Niels Arestrup. 21.15 Mémoires du siècle. Jean Sablon, chanteur. 22.15 Fred Deux et son double. La grosse et le Loto (2º partie). 22.40 Musique : Nocturne. La musique rasse et le piano. 6.05 De jour se landemain. 6.00 Musique : Au bar des filibestiers (rediff.).

FRANCE-MUSIQUE

19.30 Concert (donné le 19 août lors du Festival de Salz-bourg): œuvres de Hayda, Schubert, Brahms, Respighi, Ros-sini par Lucia Valentini-Terrani, mezzo-aoprano, Bruno Canino, piano, James Creitz, alto, 73.10 Les soirées de France-Musique. Ulysse, Musiques et chants polyphoniques d'Epire; La tradition contemporaine de l'oratorio populaire; La poésie et la musique en Grèce; Musique arabo-andalouse et andalo-magnrébine.

# Vendredi 25 août

15 7

13.35 Fenilleton: Les foux de l'amour, 14.25 Série: Commissaire Monilla. 16.15 Fenilleton: En cas de bonheur.
16.40 Chib Durothée vacances. 18.15 Série: Les rues de San-Francisco. 19.05 Fenilleton: Santa-Barbara.
19.30 Jeu: La ross de la fortune. 20.00 Journal.
20.30 Métie et Tapis vert. 20.35 Jeux: Intervilles. Animés par Guy Lux, Simons Garnier, Léon Zitrone, Claude Savarit. Valenciennes-Nimes. ▶ 22.35 Magazine: Grands reportages. De Michèle Cotta et Jean-Claude Paris. Cet alcool entre nous, de Claude Coudera. 23.25 Fenilleton: Le joyan de la courenne. De Christophe Morahan et Jim O'Brien, d'après Paul Scott, avec Charles Dance, Nicholas Farrel (13 épisodo). €.20 Journal et Météo. €.35 Série: Drôles d'histoires lutriques: Au deraier des vivants. 1.60 Série: Des agents très spécieux. La danseuse hawaïenne.

A 2

13.45 Série : Falcoe Crest. 14.35 Série : Cimercon Strip.
15.50 Documentaire : Histoire de la marine. De Daniel Coteile et Jean-Marc Lebion. 4. Le temps des paquebots.
16.45 Série : Starman. 17.30 Dennis animé. 17.45 Série :
Les volains. 18.10 Jen : Triviat paranit. 18.35 Série : Top
models. 18.55 Jen : Des chiffres et des lettres. 19.15 Le
journal de la Révolution. 19.25 Divertissement : Affaire suivante. 19.40 Variétés : Gailin d'in Jole. 20.00 Journal et
Métés. 20.35 Série : Eurafites. Le miel de la nuit, de JeanPierre Heizmann, avec Wolfram Berger, Alexander Radazun.
21.45 Apon + Strophes = Apostrophes d'été. Magazine lit-21.45 Apos + Strophes = Apostrophes d'été. Magazine littéraire de Bernard Pivot. Les meilleurs de l'année. Avec Parrick Maunham (Lourdes. Un pèlerinage moderne), laoques Cellard (Ah / Ça tra ça tra), Alvaro Mutis (la Neige de l'aniral), Claude-Michel Cluny (Poèmes du fond de l'œil, Odes profanes), Atistido (la Langue française dans tous ses débats). 23.06 Journal et Métée. 23.15 Soixante accondes. Renand, chantour, 23.20 Magazine: Les enfants du rock.

FR 3
13.30 Magazine: Regards de femme. 13.57 Firsh d'informations. 14.00 Feuilietou: Flandingo Road. 14.50 Magazine: 40° à l'ombre de la 3. 16.00 Fisah d'informations. 16.03 40° à l'ombre de la 3 (suite). Variétés: Patricia Kaas, Princess Brika, Azuro. 17.00 Fisah d'informations. De 17.05 à 18.00 Annes 3. 17.05 Petit ours bran. 17.06 Les recettes de Gil et Julie. 17.10 Magazine: Drevet vend la mèche. 18.30 Jes: Questions pour un champion. 19.09 Le 19-20 de l'information. 19.58 Dessin animé: Ulysse 31. 20.05 Jes: La classe. 20.35 Série: Le Masque. L'assassin est à bord, de Jacques Cornet, avec Sylvia Zerbib, Philippe Rouleau. 21.30 Magazine: Thabassa. L'archipel des Giénaus: le lagon du Finistère, de Claude Rives et Kavier Desnier. 22.20 Journal et Métés. 22.40 Documentaire: Femmes dans la guerre. De Guylaine Guidez. 5. Temps de douleur. 23.35 Musiques, manique. Concerto pour arque n° 4, de Michel Correste, par l'Ensemble instrumental de France, dir. Philip Bride. dir. Philip Bride.

**CANAL PLUS** 

- ----

CANAL PLUS

13.30 Cinéma: Suicidez-moi, decteur la Film américain de
Burt Reynolds (1978). Avec Burt Reynolds, Donn de Luise,
Joanne Woodward. 15.20 Cinéma: la Colosse de Rhodes a
Film italien de Sergio Leone (1960). Avec Lez Masseri,
Rory Calhoum, Georges Marchal. 17.25 Cabos cadha. En
clair jasque? 20.30. 18.15 Cabou cadha. En
clair jasque? 20.30. 18.15 Cabou cadha. 18.40 Série !
Badge 714. 19.09 Flash d'informations. 19.10 Top silma.
19.55 Flash d'informations. 29.90 Série ! ABS! Alió!
20.30 Téléfilm : Prélude à l'après-midi d'un mari trempé.
Théraple de groupe et cas de conscience conjuguix.
21.40 Série : Jack Killian, l'homme an micro. 22.30 Documentaire : Oiseaux des mers. De Malcom Penny.
22.50 Flash d'informations. 23.00 Cinéma : Bonjour
l'angoisse a Film français de Pierre Tehania (1988). Avec
Michel Serrault, Pierre Arditi, Geneviève Fontanel.

9.30 Cinéma : A la recherche de Garbo un Film sméri-

cain de Sidney Lumet (1984). Avec Anne Bancroft, Ron Silver, Carrie Fisher, Catherine Hicks (v.o.). 2.10 Cinéma: la Septième Dimension m Film français de Langent Dusseaux, Olivier Bourbeillon, Stephna Holmes, Peter Winfield, Manuel Boursinhae, Benot Ferreux (1987). Avec Francis Français, Jean-Michel Dupnis, 3.35 Cinéma: Du riffit à Panassa et Film français de Denys de La Patellière (1966). Avec Jean Cabin. 5.10 Cinéma: Pierre et Djemils m Film français de Gérard Blain (1987). Avec Jean-Pierre André, Nadja Reski, Abdel Kader.

LA 5

LA 5

13.30 Série : Amicalement vôtra, 14.30 Série : L'empêteur.
15.20 Série : Les cian dernières udantes (rediff.). De 17.10

à 18.50 Dessian animéa. 17.10 Motil. 17.35 Les
Schtroumpfs. 18.00 Boule et Bil. 18.05 Les Schtroumpfs.
18.30 La tulipe noire. 18.50 Journal hauges. 19.00 Dessia
uninó : Desis la Malica. 19.30 Série : Happy Daya.
19.55 Les Iscomus. 20.00 Journal. 20.30 Les Incomus.
20.35 Téléfilm : L'anga da mal. De Paul Wendtos, avec
Blair Brown, David Carradino. 22.30 L'enquêteur (rediff.).
23.25 Anticalement vôtre (rediff.). 0.00 Journal de minuit.
9.05 Anticalement vôtre (suite). 0.30 Les ciaq dernières
nisontes. 2.00 Sam et Sally (rediff.). 2.55 Bourard et compagnia (rediff.). 3.25 Journal de la mit. 3.30 Comos 1999
(rediff.). 4.20 Série : Pena de banano. 5.05 Volain, volsine
(rediff.). 6.05 Musique : Aria de rêve.

M 6

13.20 Série: Misdame est servie (rediff.). 13.45 Série: Docteur Marcan Welby. 14.35 Fenilleton: Deux ans de vacances. 17.95 Hit, bit, buerra! 17.10 Série: La petite maison dans la prairie. 19.30 Série: Cher oucle Hil. 19.54 Six primites d'informations. 20.00 Série: Cher oucle Hil. 19.54 Six primites d'informations. 20.00 Série: Madame est artic. 20.30 Téléfihm: La télévision en orage. D'Edward Zwick, avec Christopher Allport, David Clemon. 22.16 Série: La maisfeiletion du loup-garon. 23.00 Capital. 23.05 Six minutes d'informations. 23.10 Sexy clip. 23.46 Magazine: Oudes de choe. La business des Blacks (rediff.). 0.35 Boulevard des clips. 1.30 Musitino (rediff.). 2.00 Erreurs judiciaires (rediff.). 2.25 Deux ans de vacances (rediff.). 3.29 Magazine: Charmes. 3.50 Oudes de choe. Le business de la nouvelle fesso (rediff.). 4.40 Le giaive et la balance (rediff.). 5.05 Deux ans de vacances (rediff.).

LA SEPT

19.00 Espagnol. Méthode Victor nº 26. 19.30 Documentaire: Femmes dans la guerre. De Guylaine Guidez. Femmes souffrantes ou lo temps de la douleur. 20.30 Téléfilm: La maison dans la dune. De Michel Mees, d'après le romat de Maxence Van der Meersch. 22.00 Documentaire suédois : Tarkowski tousne le Sacrifice. De Michael Leazezylowski. 22.30 Chroniques d'est France. Pays de Caux, pays de quoi ? Entre Scine et falance, de Claude Santelli. 23.30 Opéra : les Troyens. De Berlioz, acte V. 0.30 Documentaire : From East to West. Le compositeur japonais, Toru Takemisu, de Barrie Gavin.

FRANCE-CULTURE

20.00 Es urgence d'amour. Textes de Jeas Cocteau choisis par Danielle Volle. 21.15 Mémoires du siècie. Andrés Sodenkamp, poétesse. 22.15 Fred Deux et son double. Chez la grosse. 22.40 Munique: Nocturne. La musique russe et le piano. 5. La migration aux Etats-Unia. 6.05 Du jour au lendomain. 6.50 Munique; An bar des filbustiers (rediff.).

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct du Royal Albert Hall de Londres): Métaboles, de Dutilleux; Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op. 35, de Tchafkovski; Symphonie n° 3 en mi bémoi majeur op. 97, de Schumsun, par l'Orchestre philharmonique de Radio-France, dir. Marek Janowski; sol.: Dimitri Sitkovetzki, violon. 22.54 Jeu; Invitation au voyage.

Audience TV du 23 août 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN) ustande, France estière 🔝 1 point = 202 000 loyers

| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TY<br>(an 34) | TF1           | A2               | FR3             | CANAL +       | LA 5            | M6              |
|---------|------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|         |                                          | Senta-Barbara | Journal révol.   | Actual, région. | Pub           | Denis ta Melice | Pesite meleon   |
| 19 h 22 | 32.6                                     | 15.0          | 1.4              | 10.8            | 1.9           | 1.8             | 1.6             |
|         |                                          | Rose fortuna  | Geltie d'ia joie | 19-20 info      | Top 50        | Heppy Days      | Cher oncie Bill |
| 19 h 45 | 33.7                                     | 15.5          | 2.6              | 7.9             | 2.3           | 4.4             | 1.1             |
|         |                                          | Journal       | Journel          | La clesso       | ABSI ABSI     | Journal         | M~ ost service  |
| 20 h 16 | 44.2                                     | 19.6          | 10-5             | 5.9             | 1.6           | 2.9             | 3.2             |
|         |                                          | La vengeance  | Vallse en carton | Los 4 vérités   | Football      | Rencontre mort. | Détective       |
| 20 h 55 | 49.6                                     | 18.8          | 9.0              | 7.1             | 5.2           | 6.4             | 3.1             |
|         |                                          | Concours      | Valida en carton | Les 4 vérités   | Football      | L'enquiteur     | Dame camélias   |
| 22 h 8  | 48.2                                     | 15.3          | 12.3             | 7.1             | 5.8           | 3.5             | 1.6             |
|         |                                          | Football      | Carméra cachée   | Archipel sonore | Geng categors | L'enquêteur     | Deme camélies   |
| 22 h 44 | 28.1                                     | 10.6          | 10.8             | 0.8             | 1.5           | 2.7             | 1.2             |

. t

# Informations « services »

#### MÉTÉOROLOGIE

Evolution probable de temps en France entre le jeuii 24 soft à 0 heure et le dissercie 27 soft à 24 heure.

Au cours des jours à venir, le temps va devent progresivement plus nua-genx et plus frais sur une moitié nord du pays. Vendredi, les premiers mages arriveront per le nord apportant un peu de pluie pour la journée de samedi au nord de la Loire. Dimanche, le temps sera plutôt ensoleillé sur tout le pays.

Vendredi : soleil, nuages arrivant par

La journée de vendredi sera, dans son nsemble, très ensoleillée.

Le matin, il y aura encore un peu de brume, surtout dans les régions de l'ouest du pays. Cependant, ces brumes seront rapidement dissipées et le soleil s'imposera largement.

régions. Toutefois, quelques nuages aeront présents dans le ciel près des Pyrénées, des Alpes et de la Corse, Sur le nord du pays, c'est-à-dire de le Haute-Normandie aux Ardennes, il y aura un peu plus de nuages des le matin. En cause de la presse de la corret de la presse en fermet de cours de journée, ces mages se feront de plus en plus nombreux et, le soir, ils tou-cheront les régions allant de la Bretagne à l'Île-de-France et à la Lorraine. Sur l'extrême nord du pays, il bruiners même un peu en soirée.

Un mistral et une tramontane

Les températures mi comprises en général entre 10 et 14 degrés. Près de la Méditerranée, elles seront encore élevées (de 18 à 20 degrés). L'après-midi, il fera encore assez chaud : de 19 à 22 degrés sous les mages au nord du pays, since de 25 à 30 degrée du nord au sud.

### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 5073 123456789 AIII 57

HORIZONTALEMENT

I. Penvent avoir des allures de marquises. — II. Quand elle est bonne, c'est le bouquet. Ville étran-gère. — III. Conviendra. Un animal fragile. – IV. Sans changement. Ne peut faire qu'une petite moitié. – V. Une ancienne capitale chez des voisins. – VI. Peut être assimilé à un bonbon quand il est tendre. Court parfois quand il est vieux. -VII. Qualifie l'air de celui qui vient d'être mordu. - VIII. Elément utile dans le calcul d'un quotient. Un agrément étranger. - IX. Généralement assortie quand on est dans de beaux draps. Circulait à l'étranger. — X. Procéder à un étirage. — XI. Bon quand il est commun. Comme une femme qui gagne sa vie e petit » à « petit ».

VERTICALEMENT

1. Coupés menus, par exemple. - Un true en plumes. Grisante étrangère. - 3. Transformation en liquide. - 4. Cours élémentaire. Comme d'anciens jeux. - 5, Principe odorant. Difficulté. - 6. Dieu. Servent parfois de témoins. -7. Faire du repassage. Un beau parleur. - 8. Un coin perdu. S'accompagnait de la lyre. — 9. Port. Le plancher des vaches.

Solution du problème nº 5072 Horizontalement

I. Dépanneur. - II. Avare. Pré. -III. Lingère. - IV. Léto. Aire. -V. Erato. Rat. - VI. Siège. - VII. Raouts. Or. - VIII. Inn. Art. -IX. As. Eprise. - X. Reg. Ida. -XI. Seins. Son.

Verticalement

1. Dalleur. Ars. - 2. Evier. Aisée. 3. Pantalon. G.I. - 4. Argot. Unc. 5. Née. Ost. Pis. - 6. Rå. Isard. -Epeire. Rias. - 8. Ur. Ragots. -Répéter. Eon.

GUY BROUTY.

# **SUR MINITEL**

Prévisions complètes Météo marine

Temps observé Paris,

province, étranger 36.15 Tapez LEMONDE

puis METEO

Le temps sera souvent musgeux sur les régions situées au nord de la Loira. Il pleuvra même un peu dans les régions allant du nord du pays à la Normandie et au nord-est. L'après-midi, les précipitations prendront plutôt un caractère d'oodse.

Pius au sud, le temps resters bien eusoleillé, mais le ciel sera plus muageux que les jours précédents. Le mistral et la tane souffleront toujours.

Les températures minimales seront en légère hausse sur une moitié nord du pays avec la présence de muages. Plus au aud, elles seront stationnaires. Les maxi-males, quant à elles, seront en baisse

Dans l'ensemble, dimanche sera encore une belle journée.

Le matin, une bande nuagense con-vira bien le ciel de la Bretagne et de la Normandie au Bassin parisien et à la Lorraine, mais elle un désagrégera dans la journée, et les éclaircies deviendront

Près des côtes de la Manche et sur le Nord, le temps sera plus frais, voire un peu gris au lever du jour, Mais, grâce au soleil, la journée laissera une impression agréable.

Sur tout le reste du pays, le temps sera chand et ensoleillé, avec des températures qui dépasseront 30 degrés l'après-midi dans le Midi.

SITUATION LE 24 AOUT 1989 A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 26 AOUT 1989 A 12 HEURES TU





|            |         | وادلا | urs ex   | drifin | mexim<br>es raievée | s entre |     |      |    | N         | <b>mps</b><br>• 24-8 |          |     | á |
|------------|---------|-------|----------|--------|---------------------|---------|-----|------|----|-----------|----------------------|----------|-----|---|
|            | _       | _     | _        | s TU   | et le 24-5          |         | _   |      |    |           | 77.00                | -        |     | _ |
|            | FRAI    |       |          |        | TOULOUS             |         |     |      | D  |           | ELES<br>Durg         |          | 17  |   |
| AZACCEO    |         |       | 18       | D      | POINTEA             |         |     | 24   | Ä  |           | JUNES                |          | 24  |   |
| MARRITZ .  |         | 25    | 18       | N      |                     |         |     |      | ~  |           | BCH                  |          | 29  |   |
| KRIDEAD    |         | 29    | 15       | N      | E                   | TRA     | VGE | R    |    |           |                      |          | 14  |   |
| DOURGES .  |         | 25    | 12       | N      | ALGER               |         | 34  | 21   | D  |           |                      | 25<br>30 | 20  |   |
| BREST      |         |       | 9        | В      | AMSTERDA            |         |     | 11   | ā  | MILAN     | NL                   |          | _   |   |
| CAEN       |         | 21    | 10       | P      | ATHÈNES             |         |     | 23   | ō  | MOSCOU    |                      |          | 12  |   |
| CHERROUR   |         |       | 13<br>11 | •      | BANGKOK             |         |     | 26   | Č  |           |                      | 16       | •   |   |
| DECENTAGE  |         | 27    | 11       | ō      | BARCELON            |         |     | 21   | Ď  | NATROBI   |                      | 21       | 13  |   |
| GENORE     |         |       | 15       | 5      | BELGRADE            |         | 30  | 16   | Č  | NEW-YOR   |                      | 32       | 22  |   |
| LILLE      |         |       | 10       | B      | BERLIN              |         | 23  | 9    | Ñ  | 052.0     |                      | 19       | 9   |   |
| LIMOGES .  |         |       | 15       | Ď      | BRUTFILE            | 5       | 24  | - LÚ | D  | PALMA-DI  |                      | 36       | 19  |   |
| LYON       |         |       | 16       | Ď      | LE CAIRE            | ******  | 34  | 21   | D  | PEKIN     |                      | 27       | 19  |   |
| MARSPRILE  | MAR     | 33    | 19       | Ď      | COPENHAC            |         |     | ij   | P  | RIO-DE-LA |                      | 26       | 23  |   |
| NANCY      |         |       | 10       | D      | DAKAR               |         | 29  | 23   | 0  | ROME      | *******              | 29       | 20  |   |
| NANTES     |         |       | 13       | Ñ      | DELET               |         | 32  | 25   | P  | SINGAPOL  |                      | 30       | 26  |   |
| NECE       | .,,,,,, | 30    | 23       | D      | DIERRA              |         |     | 25   | N  | STOCKED   |                      | 20       | 11  |   |
| PARIS MON  | IS      | 25    | 14       | N      | GENEYE              |         |     | 14   | D  | SYDNEY .  |                      | 18       | 7   |   |
| PAU        |         | 27    | 15       | В      | HONGEON             |         |     | 26   | 0  | TOKYO     |                      |          | 25  |   |
| PERCH      |         |       | 20       | D      | STANBEL             |         | 31  | 20   | D  | TUNUS     |                      |          | 21  |   |
|            |         | 25    | 10       | В      | ÉRIRALE             |         |     | 19   | В  | VARSOVIE  |                      | 25       | 11  |   |
| 21-8335996 |         |       | 11       |        | LESECHORE           |         |     | 22   | N  | VENISE    |                      | 31       | 21  |   |
| STRASBOUR  | G       | 26    | 11       | D      | LONDRES .           |         | 25  | 12   | D  | VIENNE    |                      | 28       | 17  |   |
| A          | В       |       | •        | ,      | D                   | N       |     | C    | •  | P         | T                    | 1        | *   |   |
| AVC136     | bran    | ne    | COUN     |        | ciel<br>dégagé      | Cie     |     | ora  | ge | pluie     | tempê                | te       | nci |   |

★ TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

ς.

Dans le Nord

Plainte contre X...

après la mort par noyade

d'une fillette

Les parents de la petite Lactitia Delépine, morte noyée lundi 21 août [le Monde du 23 août), au cours de

la vidange d'une patangeoire, ont déposé mercredi 23 août une plainte

contre X. La petite fille, agée de

cinq ans, étaît morte aspirée dans le tuyau d'évacuation d'une patau-geoire de 50 centimètres de profon-

deur, sur la base nautique de Raismes (Nord), alors que deux employés d'une société privée d'entretien effectuaient la vidange

du bassin. L'autopsie a confirmé la thèse de la noyade accidentelle.

La mairie de Raismes a, d'autre part, indiqué que les quatre patau-geoires de la base resteraient vides, au moins jusqu'à la fin de la saison. Ces vastes bassins peu profonds ne

sont soumis - contrairement aux piscines - à ancune réglementation

portant sur la surveillance de

Plainte après la mort d'un

détanu à la prison de Nîmes. -Mª Philippe Lecesne, avocat au bar-

reau de Rouen (Seine-Maritime), a

fait déposer, mercredi 23 soût, une

plainte au parquet de Nimes (Gard)

afin de connaître les circonstances exactes du décès de Charif Belbey, trente ans, que l'administration péri-

tentisire de la prison de Nimes a déclaré avoir retrouvé pendu dans sa cellule le 17 soût (le Monde daté 20-

21 so(t). Selon la famille, à l'origine du dépôt de la plainte, la thèse du

suicide perett peu vraisemblable : « Mon frère était quelqu'un de très équilibré », affirme la sœur de la vic-time, tandis que sa mère fait état de

traces de coups aperçues sur le corps de son fils. Deux fois condamné à dix

ans de prison per les cours d'assises

de Seine-Maritime et des Pyrénées

Orientales pour des vols à main armée dont il s'est toujours déclaré innocent, Chanf Belbey espérait une confusion de peines.

Un incendiaire de dix ans. -

Un garçon de dix ans, interpellé mer-credi 23 août à Marseille, a reconnu

avoir allumé un feu vendrecit demier. Le jeune Frédéric, fils d'un marin-

pompier de la région, a expliqué aux policiers qu'il « vouleit voir les Cana-

dairs en action ». L'incendie, allumé

avec un briquet et du papier, et rapi-

demant maîtrisé, avait dévasté

1000 mètres carrés de végétation

Le jeune garçon a été laissé à la

· Quarante corps ont été

repêchés après le naufrage sur la Tamise. — Quinze corps ont été repêchés, mardi 22 et mercredi 23 soût, dans la Tamise après le

naufrage, dimanche, du bateau-mouche *Marchioness*. Le nombre des

sonnes qui se seraient trouves a bord du beteau au mornent de l'acci-dent, dont soixante-dix-neuf ont sur-vécu au raufrage. Si ce comprage est continné, le nombre de personnes toujours portées disperues s'établi-rait à dix-sept.

LISTE OFFICIELLE DES SOSSEES A PAYER AUX BILLETS ENTIERS

garde de ses parents.

**FAITS DIVERS** 

le vendredi 18 sofit 1989, chez Frédérique et Alais ARCHIMBAUD.

70, ree du Châtean, 92600 Asnières sur Seine.

- Marie-Françoise VAULON Herré LAVERGNE,

le 21 août 1989. 8, roe Engène-Varlin, 75010 Paris.

est né le 22 soût 1989, chez Sonkie-Caroline JARREAU, Philippe et Arthur DEMANGE.

- Hugo

2, square Servan, 75011 Paris. Anno et Jean-Pierre LANGLAIS
out la joie d'annoncer la missance de

Pierre-Carl. Paris, le 22 soût 1989.

11, run de Naplos, 75008 Paris.

Décès

M. et M. Louis Heintz, Nathalie Heintz, Et la famille,

Frédéric HEINTZ. survenu dans sa vingt-neuvième samée, à

Les obsèques au cimetière du Mont-parmasse ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

22, Golffei, 2080 Kapelle, Belgique, 85, rue de Ronnes, 75006 Paris.

— M= Peggy Petit-Laurent, Claudine, Philippe, Nicolas et atome Petit-Laurent, Le colonel et M= René Meriand, Ri leurs familles, ont la douleur de faire part du décès de

Jean PETIT-LAURENT, ancien Gère de l'Ecole national de la France d'outre-mer, directeur honoraire de la Commi

survenu le lundi 21 août 1989, dans sa

Les obsèques ent été célébrées i Paris, dans la plus stricte intimité.

9, rue des Possés-Saint-Jacques, 75005 Paris.

M<sup>\*\*</sup> Annie Cornen Pillard et
 M. Claude Cornen,
 M. Yves Pillard,
 M. et M<sup>\*\*</sup> Alain Pillard,
 Sophie, Famy, Thibaud et Mathilde,
 M. André Pillard,
 M. B. Raymonda Pillard,

M's Raymonde Pillerd, en religiou Scear Marie-Claire, ess enfants, potits-enfants, frère et sœur, out la douleur de faire part du décès de Jean PILLARD,

compagnon de la Libération, mundeur de la Légion d'hom croix de guerre 1939-1945 avec paimes, administrateur en chef de in France d'outre-mer,

survenu le 22 août 1989, dans sa solzante-seizième année.

La cérémonie religiouse sera célébrée en l'église Saint-Louis des Invalides, le lundi 28 soût, à 10 h 30.

L'ishumation aura lieu dans le caveau de famille, au constière du Père-Lachaise.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du - Carnet du Mondo -, sont priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

 Le général d'armée Jean Simon, président national de l'Association des Français libres, Et les anciens de l'AFL,

Le général Bernard Saint-Hillier, résident national de l'Amicale de la président national de l'Amicaie de la l'advision française libre. Et les asciens de la 1° DFL, out la tristesse de faire part du décès de

Jean PILLARD,
compagnon de la Libération,
mandeur de la Légion d'honne
croix de guerre 1939-1945
avec paintes,
administrateur en chef de la France d'outre-mer.

La cérémonie religiouse sera célébrée en l'église Saim-Louis des Invalides, le landi 28 août 1989, à 10 h 30.

L'inhumation aura lieu dans le careau de famille au cimetière du Père-

IR6 is 28 septembre 1814, à Paris, Jean Pillerd a participé, avec le 1∞ division de la France Birs, à la campagne de Libye en septembre 1940, puis a combettu en Syrie, en Tuniste, en Italie et en France. A Erbeheim en janvier 1945, il a réorganisé la face ent de médiense française. Décoré de la croix de guarre 1939-1945, il fot ensaits administratur en chef de la France d'outre-mer. Jean Pillerd était compagnon de la Libération communideur de la Légion d'homeur.

**Anniversaires** 

Il y sura bientôt un an, Dieu rap-pelait à lui

M™ Adrien GOUTEYRON, née Rosie Julien,

le dimanche 27 soût, jour du premier anniversaire, une messe sera célébrée pour elle en l'église de Rosières (Hante-Loire), à 11 beures.

 Vous avez raison de fixer votre regard sur elle comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu'à ce que luise le jour. 

(Saint Pierre, 2 éptire.)

#### Décès de Diana Vreeland « papesse de la mode » aux Etats-Unis

Diana Vreeland, « l'une des plus grandes et des plus originales femmes des Etais-Unis », selon l'écrivain Truman Capote, est décédée, lo 22 soût à New-York, d'une crise cardiaque, Diana Vreeland, qui se refussit à dévoiler son âge réel, a dicion les menuries de mode des drigé les magazines de mode Har-per's Bazian et Vogus et a organisé phisicars expositions au Metropoli-tan Museum of Art (MET) de New-York, où elle fut conseiller spé-cial de l'Institut du costume.

[Née à Paris au début du siècle (en 1903 ou 1906 selon les sources) d'un père écossais et d'une mère américaine, Diana Vreeland, née Dalziel, s'est d'abord occupée d'ane boutique de linerie à Londres, avant d'Émisors à Nesserie à Londres, avant d'Émisors à Nesserie à Londres, avant d'Émisors à Nesserie à Londres.

gerie à Loudres, avant d'émigrer à New-York en 1936, après avoir épousé le ban-quier Thomas Rood Vrocland.

Elle commence à écrire pour le Har-per's Bazzar en 1939, y collabore jasqu'en 1962, avant de rejoindre Vogue, dont elle est rédactrice en chef jasqu'en 1971. Celle que l'on surnomma, cla Paressa de la que l'on surnomma, jesqu'en 1971. Celle que l'en surnomma «la Papesse de la mode» et qui fut le véritable arbitre de l'élégance féminine outre-Atlantique, devient en 1972 conseillère au MET de New-York. Elle y organise des expositions sur Yves Saint Laurent et Belenciaga, laquelle a d'ailleurs debouché sur une étude, intintée les Années 10, 20 et 30, consacrée à la haute contrare parisienses.

Da compte parmi ses écrits la rédac-tion de nombreux catalogues et albums, parmi lesquels Allure. Diana Vreeland a été décorée de l'ordre du Mérite en 1976 et a reça la Légion d'homeur en 1977.1

Pompes Funèbres Marbrerie

CAHEN & Cie

43-20-74-52 MINITEL per le 11

## VENTES PAR ADJUDICATION Rubrique OSP - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66

MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Vente ner reccention vacante au paints de justice de NANTERRE, le JEUDI 14 SEPTEMBRE 1989 à 14 houres APPARTEMENT à NANTERRE (92) 2 à 3, allée Fleming
au rez-de-chanesée, de 3 PIÈCES, cuisine, salle d'eau, WC. - CAVE
MISE A PEIX: 239 600 F
S'adresser à Me WAQUET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, 56, rue Raymond-Barbet
(92000) NANTERRE Tél.: 47-21-64-80 (de 9 h 30 à 12 h 30). Et sur les lieux pour visiter le
MERCREOI 6 SEPTEMBRE 1989, de 10 houres à 12 houres.

Vente sur reccession vacante su Palais de justico de NANTERRE le JEUDI 14 SEPTEMBRE 1989 à 14 inures

APPARTEMENT à ISSY-LES-MOULINEAUX

(Hauts-de-Seine) -11 bis, rus Ernest-Renan
de 2 pièces, suivie, cuisine, WC, débarras -CAVE

MISEA PRIX : 259 6900 F

S'adresser à Mª WAQUET, avocat en barrean des Hauts-de-Seine, 56, rue Raymond-Barbei
(92000) NANTERRE, 136 : 47-21-64-80 (de 9 h 30 à 12 h 30).

Et sur les lieux pour visiter le LUNDI 22 AQUIT 1989 de 9 h 30 à 11 h 30.

# **Sports**

# FOOTBALL: Coupe d'Europe de l'UEFA

# L'exploit d'Auxerre à Zagreb

L'AJ Auxerre s'est qualifiée pour le premier tour de la Coupe de l'Union européenne de football en dominant le Dynamo de Zagreh (3-1), mercredi 23 août, en Yougoslavie. Battus 1-0 au match aller de ce tour prélimi-naire, mercredi 9 août (le Monde du 11 août), les Bourguignous ont remporté ainsi leur prenzier succès à l'extérieur en Coupe d'Europe.

• C'est un grand moment pour l'AJ Auxerre... L'équipe a été for-midable. • L'homme qui s'extasse ainsi sur la performance des joueurs bourguignons est d'ordinaire plutôt avare de compliments. Mais cette fois, Guy Roux, cinquante et un ans, l'inamovible entraîneur de l'Association de la jeunesse auxerroise (AJA), sait que ses joueurs ont réa-lisé un exploit en éliminant le Dynamo Zagreb. Victorieux en You-goslavie (3-1) alors qu'ils s'étaient inclinés en France (0-1) lors de la première manche, les Auxerrois ont ainsi acquis le droit de participer au premier tour de cette compétition. Ils affronterent un adversaire beaucoup moins réputé : le club albanais Apolonia Fier (match aller à Auxerre le 13 septembre, match retour le 27).

Pour gagner à Zagreb, devant 55 000 spectateurs et une formation yougoslave emmenée par deux futurs très grands joueurs (les atta-

emplois

internationaux'

quants Davor Suker et Zvonimir Boban, agés tous deux de vingt et un ans), l'entraîneur bourguignon a dû renoncer à l'un de ses principes en engageant une vedette du football, le milieu de terrain belge Enzo Scifo, vingt-trois ans, en disgrâce à Bordeaux. Jamais l'AJ Auxerre, qui vit depuis des années sur la maind'œuvre issue de son centre de for-mation, n'avait enrôlé un élément d'un tel renom. En deux matches, samedi 19 août en championnat contre le Racing-Paris 1 (2-0) puis contre Zagreb mercredi en Coupe d'Europe, l'ancien Bordelais s'est imposé comme le véritable patron

de cette équipe qui se cherchait depuis le début de saison. Mais Guy Roux s'est accordé une autre entorse à sa ligne de conduite habituelle : en Yougoslavie, il avait titularisé d'entrée de jeu le jeune Ivoirien Didier Otokoré (vingt ans), un joueur brillant mais qu'il utilise le plus souvent comme « joker » en fin de match. L'entraîneur bourguignon craignait que le jeune homme ne tienne pas la distance, physique-ment et moralement, face à de rugueux défenseurs Yougoslaves. Il se trompait. Otokoré, insaisissable, a inscrit deux des trois buts de la vic-

toire française, le Hongrois Kalman Kovacs marquant le troisième. Pour Guy Roux, le premier succès d'Auxerre à l'extérieur en Coupe d'Europe valait bien quelques sacri-

# • CYCLISME: les champion-nats du monde. – L'équipe de France féminine de cyclisme, s'est classée troisième de l'épreuve du 50 kilomètres sur route par équipes, mercredi 23 août, lors des cham-pionnats du monde disputés à Cham-pionnats du monde disputés à Cham-pionnats du monde disputés à Cham-piery. L'épreuve a été remportée par l'Union soviétique dayant l'Italie. l'Union soviétique devant l'Italie. Chez les hommes, la RDA a enlevé le titre mondial du 100 kilomètres

contre la montre par équipes ama-teurs devant la Pologne et l'URSS. Les Français se sont classés

**EN BREF** 

ATHLÉTISME: record du monde du relais 4 × 200 mètres.
 L'Américain Carl Lewis et trois de ses compatriotes (Leroy Burrell, Floyd Heard et Denny Evaret) du club

de Santa Monica ont battu le record

du monde du relais 4 × 200 mètres, mercredi 23 août, lors de la réunion

de Coblence (RFA). Ils ont cours la distance en 1 min. 19 sec. 38. Le précédent record datait du 27 mai 1978 et était détanu par le relais de l'université de Californie du Sud en 1 min. 20 sec. 28.

e Un cas de dopage en Coupe d'Europe. — Un athlète dont ni l'identité ni la nationalité n'ont été révélées, a été reconnu coupeble de dopage lors d'un contrôle pendant la demière Coupe d'Europe d'athlétisme disputée à Garashead (Grande-Bretagne) les 5 et 6 août. S'il s'agit d'un Soviétique comme en court la numeur, la participation de l'équipe d'URSS à la prochaîne Coupe du monde d'athlétisme à Barcelona serait alors compromise, las Soviétiques perdant leur place au profit de la RDA.

# Le Monde L'IMMOBILIER REPRODUCTION INTERDITE

maisons!

individuelles

Vous proposent

à CHEVRY

Institut suisse cherche représentant pour la France. Activité de voyage interne, nous vous offrons une ectivité indépendante bien rémunérée. Nous solgement en rémunérée. Nous solgement culturel et engagement forme. Ne demendons pas d'expérience en branche technique. Volture de fonction, êge lidéel au-dessous de 30 ams (notions en langue allemande). Nous cherchors appartements ∵ventes ُ 5° arrdt CONTRESCARPE POUTRES, JOLF 2 PCES CLAR, SOLEL 1 150 000 F MEL, 43-25-32-56.

**DEMANDES** D'EMPLOIS

JH materies russe irle coursmment russe, nglais, 1 an travail en RSS, ch. equici traductau ruses dans import export. 85-37-80-28.

J'ai 25 ans, un BAC + 4 all,/engl. appliqués au droi er à l'économie internationals. Je souheirs mettre à par-mes compétences, mon sen de l'organisation, mon sérieus

et i leçons

Étudiente en linguietiq donnerait cours de français, angleis, ellement inflation ou perfectionnement, Mª Roy Armete, 15, ne du Gal-Henrys, 75017 Paris.

Gif/Yvette (91) 14° arrdt Des maisons de 5 à 8 pièces EXPERTISE de 130 à 200 m² GRATUITE totalement ÉT. DUVERNET, 45-41-11-00. individuelles

A Chevry ACHÈTE COMPTANT vous trouverez IMMEUBLES MÊME OCCUPÉS. SRUNET. 45-41-11-00. – écoles, lycées 16° arrdt

- commerces – golf - centre aquatique - tennis

**CONSTRUCTEURS** TEL. 60.12.27.08 Ouvert tous les jours

HIPPODROME 100 APPTS NEUFS DU 2 AU 6 PCES habitables éré-extraves 89, LOGGAS, JARDINS D'HVER superbe jardin intérieur, BAL 6 ANS, SÉRIEUSES RÉFÉRENCES EXCESS SE EXCESS EXCESS SE EXCESS EXCESS SE EXCESS EXCESS SE EXCESS EXCESS EXCESS SE EXCESS EXCESS EXCESS SE EX

non meublees

offres

Région parisienne

SAINT-CLOUD

Sur place, de 11 à 19 h, to les jours même le dim. 2/4, R. FRANCIS-CHAVETON. CIME, 43-20-28-28.

bureaux Locations

DOMICILIATIONS

DOMICILIATIONS Constitution de sociétés et lous services 43-55-17-50.

loto

Mª MICHEL-ANGE tuples, pieln de cherme. 85 m², balcon, soleil. 350 000 f. 45-45-25-25 PTE D'AUTEUL, bd Suchet, imm. 1930, stand., liv., 2 chbres, s/jard., rangts, sv vis-à-vis, solell, calme. 2 395 000 F. 42-24-85-40. LES NOUVEAUX pièces de 40 m² env. 1.200.000 P. Mª Roses - TBE. 3615 IMMOB. TISSUE CANNOSTITE DES ACRESSES Y AVAILES

**BUREAUX ÉQUIPÉS** ACTE, 43-59-77-55. VOTRE SIÈGE SOCIAL

TACOTAC

loto (10. de 271568) AUX DIXIEMES TOUS CUMULS COMPRIS TERMS PRALES ST | PERSONAL PROPERTY. 6 MH Y DOX 5 906 0 5 376 UN A DCX 640 UN A DCX 90545 NELF 90545 DCK \$ 900 \$ 000 120 100 6 601 WA A DEX 154 QU & DUX 100 62 VI A DOZ 27 8M A DCX 98 UN A DUX 9196 UN A DUX 01672 UN 01672 DEUX 1 000 50 660 8 040 8 040 8 040 8 046 8 046 9196 UN A DX 75398 SX 75398 UN 75388 DEUX 75388 TROM 75368 QGATHE 75368 SEPT 76368 MUT 76368 MUT 76368 MUT 76368 MUT 76368 MUT 100 000 01672 TROS 01672 QUATES 2 190 000 100 000 8 01672 **3EPT** 01672 HUST 100 000 100 000 01672 NEUF 01672 DEX 100 000 9 040 5 040 3 040 13 UM A DIX 8143 UM A DIX 40 1 000 3 40 40 100 1000 50 000 5 000 4 UN A DUX 80 UNA DOX 750 UNA DOX 04 UN A DIX 104 UN A DIX 4 4146 CH A DIX 82760 CH 93760 DEJX 93760 DEJX 93760 CHATE 93760 CHATE 234 OH A DIX 8084 BM A BIX 1 020 9 905 UM A DIX 90545 TROS 5 000 5 000 5 000 100 50 000 5 5 000 81769 SEX \$ 600 90545 QUATES 90545 CENC 93769 3877 83769 3837 93769 1657 8 000 E 5 000 5 000 6 DOG 5 000 TRANCHE DU BICENTENAIRE «CHATEAUBRIAND» 67°

TIRAGE DU MERCREDI 23 AOUT 1989

work du TAC-O-TAC un prévoit aucun comul (110, du 192/00/201 La suméro 051048 gagne 4000000,00 F 151048 Les numéros 2 5 1 0 4 8 à la cestaine 3 5 1 0 4 8 7 5 1 0 4 8 451048 851048 40 000,00 F 951048 551048 Les numéros approchant aux gagnent 001048 050048 051148 051008 051040 011048 052048 051248 051018 051041 021048 053048 051348 051028 051042 031048 054048 051448 051038 051043 041048 055048 051548 051058 051044 10 000,00 F 081048 058048 051848 051088 081048 071048 057048 051748 051078 051048 081048 058048 051848 051088 051047 091048 059048 051948 051098 051049 Tous ies 1048 4 000,00 F billets 048 400,00 F gagnent se terminant 48 200,00 F DEZ 100,00 F 37 44 49 H\* 34 TIRAGE SU MERCREDI 22 AOUT 1938 POUR LES TRACOS COS EMPOREN SO ET BLEEN 2 SEFTÉMBRE 1980 21 ACUT 1989

at the grant of the same

Commu

Hollywood

... emiam

or a country.

and the second

The state of the s

to the second

.. I'M ONE SERVED

and the second

. ... ben frei berteile fa m france fine a state of the

ALL AND THE STATE OF

le cachet des stars

M. Second Co. Sec. Sec.

April April 1

And the second

The state of the s The state of the s The same of

and the same of th The section of the section of venin s distriction

> morning .... 41 A.J.

> > SEA TO SERVICE

Constitution of the state of th Montana Management

d'offensive sur The second state of the second

And the second of the second o SELECTION OF SERVICE The same of the same of The second secon

MA I

A 100 M

· 12.25 % 24.25 to inte

30,745

# Communication

# Hollywood en mutation

Les agents artistiques ont de tout temps joué un rôle prépondérant à Hollywood. Intermé-diaires obligatoires entre artistes et producteurs, diaires obligatoires entre artistes et producteurs, ils géralent les carrières comme d'autres gèrent des placements, informés les premiers des secrets et rumeurs des studios. Leur influence est loin de s'être éteinte, et leur puissance est telle qu'elle fait souvent penser que ce sont eux qui,

anjourd'hui, foat la loi au pays du spectacle; qu'on doit Rain Man à l'un, à l'autre Papillon, et que le producteur David Puttman a payé d'un exil ses critiques à l'égard du métier. Voici, après Mel Harris, le président de Paramount TV, et Stephen Cannell, le producteur indépendant (le Monde des 23 et 24 août), le portrait de Peter Rawley, l'un de ces agents... tout puissants.

# Peter Rawley ou l'éminence grise de la production

LOS ANGELES de notre envoyée spéciale

Lorsqu'il déploie avec une cer-taine raideur sa longue carcasse habillée d'un costume gris sombre de coupe classique, ajuste sa cravate à pois avant de s'incliner devant son visiteur avec un rien d'affactation à pois avant de s'incliner devant son visiteur avec un rien d'affectation, on le prendrait pour un notaire du Sussex, un clergyman ou un financier de la City. Cet air pénétré, cette mone désabusée, ce ton posé et ses intonations si snobs... Cet homme-là ne pent être bien sûr qu'un sujet de sa Gracieuse Majesté. Que diable un Anglais fait-il dans ce bureau de Hollywood?

Peter Rawley est ce qu'on appelle un agent. Un agent très spécial. Depuis neuf ans, il travaille chez ICM (International Creative Mana-ICM (International Creative Management), Pune des deux plus grosses agences artistiques américaines dont il est vice-président, responsable notamment du développement international : deux mille cinq cents personnes représentées (mille acteurs, sept cent cinquante auteurs, cinq cents réalisateurs...) parmi lesquelles Meryl Streep, Woody Allen, Richard Dreyfus, Eddy Murphy, des artistes de cirque, des musiciens de rock et même des chefs d'orchestre. L'agence emploie sept cents employés répartis dans des bureaux à New-York et à Londres, ainsi que chez des correspondants à Rome, Paris, Munich, Barcelone et Sydney.

Son rôle? Dénicher des artistes

Son rôle? Dénicher des artistes prometteurs et talentneux, les repréprometteurs et talentueux, les représenter, gérer et négocier au mieux leurs contrats et eugagements divers. Une sorte d'imprésario? Peter Rawley a un léger mouvement de recul et grimace un sourire un brin condescendant. Le terme ne lui convient visiblement pas qui limite par trop l'activité de cet excondenien issu, aime+il à préciser, d'une vicille famille de juristes angiais. a Je crains que vous ne vous mépreniez sur le rôle d'une société comme ICM, commence-il prudemment. « C'est aujourd'hul un point de confluence essentiel pour tous les partenaires impliqués dans l'industrie du spectacle: artistes, producteurs, banquiers. A nous, donc, de réunir de nombreuses compétences — notamment des juristes et des financiers — afin de nous adapter parfaitement à la conjoncture qui s'est singulièrement compliquée et internationalisée. »

Le rôle des agents à Hollywood a

Le rôle des agents à Hollywood a bien changé depuis l'époque où les studios employalent à l'année acteurs et réalisateurs. Les fouctions étaient alors clairement définies et ICM, créée en 1935, se contentait de nésocier ou de renésocier les de négocier ou de renégocier les contents d'excinsivité de ses clients. L'âge d'or est passé. Les studios ne s'engagent plus que sur le court terme, les emplois sont incertains, les carrières et projets suprendus les carrières et projets suspendus aux aléas de la production et des rachats de studios. Le rôle d'ICM s'est donc accru et diversifié.

#### Les capitanx internationanx

L'agence suit désormais autant la L'agence sont desormais autain la conjoncture artistique que la situation économique et financière pour analyser les occasions d'emplois, voire les susciter à le marché n'en génère pas spontanément. « Nous fances autait l'aformée de l'eur devons nous tenir informés de tous aevons nous tentr informés de tous les projets, de toutes les envies, de toutes les envies, de toutes les idées dans l'air, explique M. Rawiey. Suivre la circulation des scripts, l'ébauche des projets, puis les différentes étapes de leur élaboration afin de pouvoir intervenir à chaque stade pour conseiller un nom, proposer un nome proposer un n un nom, proposer un nouveau parte-naire, orienter une négociation, sug-gérer une solution. Bref, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les projets aboutissent. »

# Le cachet des stars

Intéressés directement aux rémunérations perçues par leurs clients, les agents se montrent de plus en plus exigeants dans la négociation des contrats des stars. Les tarifs ont

bout à bout, peuvent atteindre 45 % du montant total! Ces pourcentages sont souvent négociés en bloc par les agents et amputent notablement les bénéfices du producteur. Ils le protègent cependant contre les «flops» imprévisibles et évitent de donc subi ces derniers mois une donc subi ces derniers mois une inflation sans équivalent qui a conduit les studios à accorder aux vedettes — sur qui reposent une production — une rémunération indexée le tournage, de cachets devenus prohibitifs.

|                                                                                | AVANCES<br>aur droits<br>(millions de FF) | DROITS<br>aur recette<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| « Indiana Jones et la derniè                                                   | re croisade » (Paran                      | nount)                     |
| Harrison Ford     George Lucas (producteur)     Staven Spielberg (réalisateur) | 16<br>32<br>16                            | 30 { 15<br>10              |
| € Ghost Busters                                                                | 2 » (Columbia)                            |                            |
| Bili Murray Dan Aykroyd Harold Remis ivan Reitman (réalisateur)                | 0,16<br>0,32<br>0,32<br>0,80              | 45 {15<br>10<br>10<br>10   |
| « Batman » (                                                                   | Warner)                                   |                            |
| Jack Nicholson     Michael Keaton                                              | 44,8<br>32                                | (1) 15<br>(1) 8            |
| (1) Intérêt valable dans le cas où son monten                                  | t excéderait l'avance dé                  | à versée.                  |

Les contacts d'ICM sont multiples et sa réputation lui vant d'être
associée à de nombreux montages de
production quand elle n'en est pas le
vrai catalyseur. Qui mieux qu'elle
peut en effet suggérer le nom d'un
scénariste capable d'exploiter au
mieux l'idée d'un producteur,
connaît un studio à l'affût de tel
type de projet, et une star susceptible de s'y impliquer jusqu'à le cofinancer? Nous ne concurrençons
pas les producteurs, souligne Peter
Rawley pas les producteurs, souligne Peter Rawley. Ce n'est pas notre rôle. Notre seul intérêt est celui de nos Notre seul intérêt est ceiui de nos clients notre seule rémunération — en matière de cinéma — le taux de 10 % sur le montant de leur cachet. Sauf, très exceptionnellement, à être associé comme conseiller à un contrat de vente à l'étran-

Car Hollywood – économie oblige – doit de plus en plus s'ouvrir aux capitaux internationaux. ICM se tourne fréquemment vers des banse tourne fréquemment vers des ban-ques et des producteurs européens susceptibles d'être intéressés par un projet américain d'envergure. Inver-sement, nombre de sociétés euro-péennes ou japonaises n'hésitent pas à consulter ses agents pour avoir des renseignements sur tel ou tel pro-ducteur américain ou pour trouver un sponsor.

· La nécessité dans laquelle se in the necessite sans taquette se trouvent aujourd'hui les grands studios américains de faire appel à des financements étrangers — un film moyen coûte bien 22 millions de dollars (140 MF) — nous contraint à unuque le houseant et à na médique dollars (140 MF) — nous contraint à voyager beaucoup et à na négliger aucun contact », précise M. Rawley, qui rentre d'Amsterdam où il négociait avec des banquiers le financement d'un film américain. « Notre président s'est déjà rendu deux fois à Moscou, et le gouvernement chinois nous a approchés il y a peu de temps. » L'Europe? « C'est la perspective la plus excitante aujourd'hui dans nous métier, le test de notre capacité à travailler et estjouru mu suns mous meuer, se lest de notre capacité à travailler et à concevoir un travail artistique en dépassant nos frontières », explique

Rawley avec conviction. Et il le prouve : ICM a dans ses Et il le prouve : ICM a dans ses cartons cinquante projets de coproduction avec la Grando-Bretagne, vingt-cinq avec l'Italie, dix-nenf avec l'Allemagne, douze avec la France, sept avec l'Espagne. « La perspective d'un beau mariage international de l'argent et du talent. » talent. »

Le « job » lui plaît, c'est évident. Un métier enfin débarrassé de Un métier enfin débarrassé de l'image péjorative longtemps entretenne par les agents eux-mêmes qui, outre leurs frasques et excentricités légendaires et propres au show business, étaient connus pour pratiquer l'autodépréciation. Comme s'il s'agissait du métier le plus frustrant de Hollywood, exercé par des acteurs, productents et scénaristes aux carrières avortées...
Peter Rawley n'est pas de ceur la

Peter Rawley n'est pas de ceux-là qui n'apprécient guère les projecteurs mais raffoient du pouvoir. Il sait que plus de films sont inités dans son bureau on dans celui d'agences voisines, comme celle de Michaël Ovitz, que dans les murs de la MGM ou de la Columbia. Et ce privilège occulte vant pour lui tous

ANNICK COJEAN.

Prochain article :

Brandon Stoddard ou le stress du programmateur

Selon le représentant de la société de portefeuille panaméenne

# Montana Management ne veut pas lancer d'offensive sur Hachette

L'action Hachette a enregistré le 23 août l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris, clôturant à 470 francs, soit une progression de 3,98 %. Ce mouvement fait suite à l'annonce par la Société des Bourses françaises (SBF) du rachat de 8,43 % des actions du groupe de communication par la société Montana Management Inc.

Me Philippe de Boccard, avocat genevois, représentant les intérêts de Montan a Management, a déclaré à l'agence Reuter qu'il s'agissait d'une société de portefeuille de droit panaméen regroupant des investissents financiers étrappers Salon Mi de linanciers étrangers. Selon Me de Boccard, eles responsables de Montana n'ont pas l'intention de lancer une offensive sur Hachette ni même d'y prendre une part minori-taire ». L'avocat précise que ce renforcement de position est - purement accidentel » et dû à un à déclarer le franchissement du seuil « rééquilibrage des risques par pays et par branches ».

Il semble qu'à la suite de Montana Management un certain nombre de charges boursières françaises aient suivi le mouvement et recom-mandé le titre à l'achat. A la direc-tion d'Hachette on continue d'afficher une certaine sérénité en précisant que Montana Manage-ment possède « depuis huit ans une part significative » du groupe.

Outre le flou qui entoure encore l'identité des investisseurs étrangers sur une opération portant sur plus de 775 millions de francs, physicurs points demeurent encore obscura. Le rachat des actions par Montana semble avoir en lieu le 2 mars. La société a donc mis plus de cinq mois

de 5 %, alors que la législation impose de le faire au bont de cinq séances de Bourse. La SBF, qui aurait reçu la déclaration de Montana le 11 août, n'en a fait état que le 22. La COB, interrogée par l'agence Reuter, ne semble pas avoir l'intention de nouvenigre Montana l'intention de poursuivre Montana Management pour infraction à la réglementation.

Enfin, des informations contradictoires circulent sur le montant des participations détenues par Mon-tana Management dans le capital d'Hachette avant l'opération. La SBF a fait état de 4,5 % du capital, Me Philippe de Boccard parle pour sa part de 1 %. A la direction

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

# Offre Publique d'Achat des actions de la Compagnie Industrielle par la Compagnie Financière de Suez

Prix d'offre: F 13 000 par action Compagnie Industrielle.

• L'offre porte sur toutes quantités d'actions présentées.

• Toutefois, la Compagnie Financière de Suez se réserve la faculté de donner ou non une suite positive à son offre si le nombre de titres présentés est inférieur à

472 615 actions, ce qui, compte tenu des actions qu'elle détient déjà, représente 50 % du capital plus 1 action de la Compagnie Industrielle.

• Si une suite favorable est donnée à l'offre et permet à la Compagnie Financière de Suez de prendre le contrôle de la Compagnie Industrielle, la Compagnie Financière de Suez proposera aux actionnaires et aux titulaires de certificats d'investissement de la Compagnie Financière du Groupe Victoire de leur racheter leurs titres au prix de F 2000 par action et de F 1000 par certificat

d'investissement. Durée de l'offre : du 18 août au 18 septembre 1989 inclus.

L'opération est présentée par la BANQUE INDOSUEZ Avis de la Société des Bourses Françaises nº 89-2367 du 18 août 1989.

Une note d'Infor Une note d'information qui a obtenu le visa COB nº 89-363 en date du 21 août 1989 est tenue à la disposition du public chez les intermédialres financiers.

Le document de référence sur la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE SUEZ ainsi que la note d'information peuvent être obtenus à son siège social L, rue d'Asiors, 75008 PARIS.





PROJET DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE D'UTILISATION DE LA VIANDE HADY ET ADAHY **EXECUTE PAR** 



# LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT

La Banque Islamique de Développement a le plaisir de porter à la connaissance des pélerins que le Comité chargé de la supervision du projet d'utilisation de la viande Hady et Adhahy a accompli, grâce à l'aide de Dieu, l'opération de sacrifice par procuration relative à la saison du pélerinsge de la travers la procuration donnée au Comité chargé de superviser l'opération de sacrifice, ont participé au projet du Royaume d'Arabie Saoudite d'utilisation de la viande Hady et Adhahy. La nombre total de moutons (55,451 carcasses) sacrifiés par procuration – toutes formes de sacrifies confondues – a atteint 495,590. Una partie de la viande sacrifié a été distribuée aux pélerins à Mina ainst qu'aux nécessiteux de la Mecque. Una autre partie (331,000 carcasses) a déja été acheminée,ou est en cours de l'être, vers de nombreux pays islamiques par vois terrestre, aérienne et maritime

Les quantités de viande restantes sont congelées dans les chambres froides des abattoirs afin d'être distribuées aux nécessiteux du Haram tout au long de l'année. Pour l'année prochaine, le Comité compte, evec l'aide de Dieu, élargir encore plus le projet afin de satisfaire la demande d'un plus

Le Comité saisit cette occasion pour adresser ses remerciements aux pélerins qui lui ont fait confi-ance, ainsi qu'au Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, et à sa tête le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, pour les efforts qu'ils ont fournis et les moyens qu'ils ont mis au service du

Que tous puissent joulr de la récompense divine.

Dans le tableau qui suit on trouvera les détails concernant le nombre de moutons sacrifiés déja expédiés ou en cours de l'être, à l'extérieur du Royaume d'Arabie Saoudite ( en nombre de têtes ).

|     | Pays<br>. Soudan :        | Quantités<br>a expédier | Quantites<br>Expédices | Moyen de<br>transport                                         | Date approximative<br>d'expédition et<br>d'arrives des bateaux |
|-----|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| •   | Port - Soudan<br>Khartoum | 15,000                  |                        | Congele / mer                                                 | 16/7/1989                                                      |
|     |                           | 5. 000                  |                        | Congeté / Air<br>( 1 voi Jumpa )                              | 25 / 7 / 1989                                                  |
|     | Pakistan                  | -                       | 30. 221                | Congeté / air<br>( 7 vois pour Peshawar<br>et 5 pour Kweita ) | 15-19/7/1989                                                   |
| 3.  | Ditponfi                  | 10, 000                 |                        |                                                               |                                                                |
| 4,  | Canglades N               | 65, 000                 |                        | Congele / mer                                                 | 29 / 8 / 1989                                                  |
|     | Jordanie                  | 35.000                  | 43, 000                |                                                               | 16/8/1989                                                      |
| 6.  | Tchad                     | _                       |                        | Frigorifie / mer                                              | 16-24/7/1989                                                   |
|     |                           |                         | 5. 620                 | Frigorifie / air                                              |                                                                |
| 7.  | Liber                     |                         |                        | [ 1 vof Jumbo ]                                               | 18/7/1989                                                      |
| - 4 | Mauritania                | 25. 800                 |                        | Frigorifié / terre                                            | 10                                                             |
| Ξ.  | Mai                       | 10.000                  |                        | Congale / mar                                                 | 19-25/7/1989                                                   |
| 94  | In tell                   | S. 000                  |                        | Congelé / air par                                             | 22 / 8 / 1989                                                  |
|     |                           |                         |                        | Dakar ( Jumbo )                                               | 27/8/1989                                                      |
| 10. | Bur. Faso                 | 5. DOG                  |                        |                                                               |                                                                |
|     |                           | a. 00D                  |                        | Congelé / air par                                             | 27 / 1 / 1989                                                  |
| 44  | Egypte                    |                         |                        | Daker ( Jumbo )                                               | 2, / = / 1383                                                  |
| 12  | Senégaj                   | 35. 000                 |                        | "/mer                                                         |                                                                |
| ::- | Somalia i                 | 10.000                  |                        | m / m                                                         | 6/8/1989                                                       |
| 13, | Somalia i                 |                         |                        | ,                                                             | 27 / B / 1989                                                  |
|     | · Berberz<br>· Mogadiselo | 3.000                   |                        |                                                               |                                                                |
| 14. | Gambie                    | 3. 000                  |                        | /                                                             | 1/9/1989                                                       |
| 15. | Campie                    | 5. DOG                  |                        | 7,0                                                           | 1/9/1989                                                       |
| 10. | Syrie                     | _                       | 14, 500                |                                                               | 2/P/1989                                                       |
|     | Miger                     | 5. 000                  |                        | Frigorifie / terre<br>Congelé / air                           | 20-25 /7/1989                                                  |
| 12  | S. Léone                  |                         |                        | Par Dakar ( Jumpo )                                           | 27/8/1989                                                      |
| 10  | G. Blassu                 | 5. 900                  |                        | " / mer                                                       | -                                                              |
| 10. | G. BHILL                  | 5.000                   |                        | N A II                                                        | 12/9/1989                                                      |
|     | G. Conskry                | 6. <b>00</b> 0          |                        | "/"                                                           | 4/9/1989                                                       |
| 20, | Tanzanio:                 |                         |                        |                                                               | 10/9/1989                                                      |
|     | Zanzibar                  | 3.000                   |                        | 7                                                             |                                                                |
| 94  | Dar Estalam               | 3. 000                  | ·                      | =/=                                                           | 17/9/1989                                                      |
| 41. | I. Comores                | 3.000                   |                        | -/-                                                           | 18/9/1989                                                      |
| 22, | Kenya                     | 3,000                   |                        |                                                               | 23 / 9 / 1989                                                  |
| 23. | Mozambique                | 3. 900                  |                        | -/-                                                           | 15/9/1989                                                      |

# **Economie**

# BILLET

### Le budget en libre-service

Pour éteindre les incendies qui se déclarent ici ou là en cet été 1989, le gouvernement distribue. Mercredi 23 août (le Monde du 24 août) dans la matinée, il annonce 580 millions de francs pour les agricul-teurs victimes de la sécheresse. Dans l'après-midi, il arrose les gendarmes: 100 millions pour améliorer leurs conditions de travail, 200 millions pour moderniser leurs locaux... La solidarité nationale face aux calamités naturelles dans un cas, la qualité d'un service public dans l'autre. Rien à

Mais où M. Michel Rocard va-t-il trouver tout cet argent ? A l'occasion de leur déménagement de Rivoli à Bercy, ses argentiers auraient-ils découvert dans les coffres de l'Etat un magot caché ?

#### Certains « redéploiements »

Il ne faut pas exagérer. Les montants annoncés à grands coups de trompette ne corres-pondent pas à des dépenses nettes supplémentaires annuelles pour le budget de l'Etat. Il y a par exemple des « redéploiements » : certains frais sont annulés pour financer ces nouvelles mesures. Chacune de ses mesures prises individuellement ne remettent pas en cause les grands équilibres des finances publiques.

En revenche, la méthode du gouvernement pourrait se révéler dangereuse. Faute d'affirmer clairement sa politique et donc ses priorités, à l'égard des fonctionnaires notamment, M. Michel Rocard se trouve pris dans un engrenage inquiétant : s'il suffit de manifester pour obtenir un petit plus, les équili-bres ne seront peut-être plus maintenus. En particulier, la création de quatre mille postes supplémentaires — en quatre ans il est vrai — dans la gendarmerie apparaît en contradiction avec l'objectif initial de M. Rocard visant à une stabili-sation des effectifs globaux de la fonction publique. Après les enseignants, les infirmières, les personneis de la navigation aérienne, ceux de la météo, les policiers et aujourd'hul les gendarmes, à qui le tour ? Les militaires, les agents des impôts ou

ERIK IZRAELEWICZ

Le portefeuille de certaine diri-geants syndicaux suédois suscite

bien des remous dans le monde

du travail. Il contient parfois

actions et obligations converti-bles de l'entreprise dont ils sont

salariés... Et pour une coquette somme. Grâce aux multiples

evantages fiscaux ettechés à

cette forme de participation, cinq d'entre eux seraient devenus mil-

raient d'avoirs supérieurs à

francs), comme le révèle l'hebdo-

INSOLITE

Délégué syndical et millionnaire...

# Les batailles boursières autour des groupes d'assurances

mondial de l'assurance, les groupes français se montrent - à l'occasion des OPA en cours - d'un grand dynamisme. Axa-Midi, numéro trois de l'assurance en France, a aumoncé, mercredi 23 août, qu'il rejoignait

Longtemps absents des premiers rangs du marché Sir James Goldsmith dans son attaque coutre le sudial de l'assurance, les groupes français se mon-Midi achèterait Farmers Group Inc, filiale de BAT, et rejoindrait le groupe de tête des grandes compagnies internationales. Pendant ce temps, la bataille pour le

contrôle de l'ensemble Victoire-Colonia change de physionomie. Pour se défendre de l'OPA de Suez, M. Vernes pourrait opter pour la guérilla boursière du «ramassage», au lieu de jouer la tactique de l'affron-tement d'OPA concurrentes.

# Suez s'inquiète du ramassage des actions de la Compagnie industrielle par M. Vernes et ses amis

Une OPA ne ressemble pas à une autre. Et le savoir-faire acquis par les stratèges de Suez lors de l'épique OPA sur la Société générale de Belgique risque de rester lettre morte dans leur bataille d'aujourd'hui contre M. Jean-Marc Vernes.

Quelle est la situation? D'un côté Suez, fort de sa pnissance finan-cière, a tenté de cadrer d'emblée le cière, a tenté de cadrer d'emblée le conflit sur un terrain qu'il connât bien : celui de l'offre publique d'achat. « Le marché doit travailler dans la clarié », nous déclarait M. de La Genière, le président de Suez. On annonce un prix tout à fait honnéte de 13000 F pour les actions de le Compagnie industrielle holde la Compagnie industrielle, hol-ding qui contrôle le groupe d'assumesure, Suez offre un maintien de cours sur les actions de Victoire, société elle aussi cotée en Bourse.

Et puis on attend que l'adversaire lance une contre-OPA à un prix supérieur pour pouvoir surenchérir et ainsi de suite... Jusqu'à ce que le plus démuni craque. Dans cette perspective, les règles du jeu sont claires : il n'y a pas de ramassage obscur en Bourse, la cotation est généralement suspendue, et le public apporte ses titres au gré des surenchères.

#### Pas d'allié de taille

Sur un terrain aussi bien balisé, M. Jean-Marc Vernes, le président de la Compagnie industrielle, fait pâle figure. Il n'est pas à la tête d'une banque mais d'un holding, la Société centrale d'Investissement (SCI), qu'il détient avec ses amis de la famille Dassault et de l'Air liquide. Certes, sa fortune le classe à un rang avantageux au hit parade de l'Expansion ou du Nouvel Observa-teur, mais cet argent n'est pas mobilisable pour une aventure aussi risquée. Et même s'il l'était, il lui en faudrait dix fois plus.

Bref, Jean-Marc Vernes n'a pas les 28 à 30 milliards de francs nécessaires à la consolidation de son pouvoir sur le groupe Victoire. Une banque comme Paribas aurait pu l'épauler, mais après mouit discus-sions, M. Michel François-Poncet, PDG de l'établissement de la rue d'Antin, a décidé qu'il n'irait pas à

madaire économique Veckans Affaerer du 23 août.

Si les milleux d'affaires

saluent « ces pionniers qui défen-dent l'industrie suédoise », du

côté des syndicats ouvriers on

éprouve tout de même une cer-

taine gêne : la loyauté de ces

€ nouveaux Capitalistes > envers

l'entreprise ne risque-t-elle pas

de les détacher des salariés

Qu'ils sont chargés de défendre

maintenant qu'ils en sont

devenus de riches actionnaires ?

la bataille contre Suez (voir enca- trielle et de Beghin Say a des amis

Une compagnie d'assurances comme Axa-Midi, disposant d'un cash-flow respectable, aurait pu éga-lement se poster aux côtés de M. Jean-Marc Vernes, quitte à ten-ter ensuite de mettre la main sur le groupe Victoire. Cette perspective n'aurait rien eu pour déplaire à Generali, le partenaire italien de M. Claude Bebear, patron d'Axa. Mais voilà, Axa-Midi est plutôt attirée par Farmer's, filiale de BAT, attaqué par Sir James Goldmisth.

M. Vernes apparaît ainsi sans allié de taille et part battu. A moins, bien sûr, qu'îl n'adopte une autre stratégie. Dans ses propos, il laisse percer certaines de ses hypothèses de combat. Quand le Quoti-

### **Paribas** ne participera pas à la contre-offensive

La décision a été prise il y a une dizalne de jours déjà : Paribas n'épaulers pas directe-ment M. Jean-Marc Vernes dans sa défense du groupe Victoire. sa derense ou groupe victore. Après avoir longuement débattu avec son équipe de direction, Michel François-Poncat, PDG de Paribas, a tranché: Paribas per-sévérera plutôt dans sa stratégia des petits pas en Europa. De multiples opérations en Italia, Espagne, RFA ont déjà com-mencé de porter leurs fruits. mencé de porter leurs fruits. affirme la direction du groupe : le titre a gagné 15 % en Bourse depuis la privatisation, et les résultats se sont améliorés de

En revanche, Paribas n'exclut pas a priori d'intervenir comme banquier et de prêter de l'argent M. Vernes. Mais II attend que celui-ci le demande pour prendre position. Quand à sa stratégie dans le secteur de l'assurance, Paribas préfère travailler au développement d'Axa-Midl. C'est la banque de la rue d'Antin. déjà présente dans Hoylake, le consortium de Jimmy Goldsmith, qui a monté l'opération Farmer's

dien de Paris (23 août) lui demande aiil va faire une contre-OPA, il répond : «Ce n'est qu'une hypothèse. » Pris, évoquant le holding Centenaire Blanzy, qui détient 16 % des titres, il lâche : «Il a précisé qu'il apporterait ses titres au plus offrant. Mais imaginez que le jour de l'échêance l'action vaille sur le marché 16 000 francs, alors que Suez n'en offre que 13 000 francs. Ces actions ironi sur le marché et non chez Suez.

#### Des achats sur le marché?

Des achats sur le marché plutôt qu'une contre-OPA pourraient donc bien être l'une des hypothèses de défense imaginées par M. Vernes. Le patron de la Compagnie industrielle et de Beghin Say a des amis fidèles. A commencer par Ferruzzi, le puissant groupe agro-alimentaire italien, qui pourrait bien jeter quelques centaines de millions de francs dans un petit paquet de titres. M. Marc Fournier, président de la Mixte», par exemple, lui aussi ami fidèle de M. Vernes, possède déjà un peu moins de 5 % de Compagnie industrielle. D'ami en ami, de 0.5 % en 0.5 %, on verrait alors se dessiner une action de gnérilla bourdessiner une action de guérilla bour-sière qui laisserait le colosse Suez à peu près aussi démuni que l'armée américaine dans les rizières d'Indochine. Cette guérilla est d'autant plus facile à mener que M. Vernes dispose seul actuellement de la liste ninative des actionnaires.

#### Action de concert

La loi n'oblige pas M. Vernes à la communiquer à son adversaire, et la COB a refusé d'en être l'unique dépositaire. Autre avantage, ce der-nier reste seul maître de l'euregistrement des nouveaux porteurs de parts... à condition de respecter un délai de deux mois entre la réception du bordereau et son inscription sur la liste définitive des actionnaires. une OPA, et ce délai peut jouer un rôle déterminant si l'on a la possibilité en toute légalité d'inscrire ses amis plus vite que ses ennemis. Co qui est de bonne guerre. Dans cette perspective, rien n'Interdit alors à M. Vernes de contacter un à un les porteurs de titres Compagnie indus-trielle (mutuelles, caisses de retraite, etc.) pour essayer de les convaincre d'apporter leurs actions sur le marché. Il n'est alors plus question de dizaines de milliarde de question de dizantes de miniaris de francs à jeter sur le champ de bataille. Quatre à cinq devraient suffire. Et même si le cash vient à manquer, il suffit d'ouvrir le capital des filiales du groupe Victoire (Abeille...) à quelques assureurs étrangers soucieux de conquérir des paris de marché. Pour très cher parts de marché. Pour très cher,

Bien entendu, cette stratégie est largement conditionnée par le maintien de la cotation en Bourse du titre Compagnie industrielle et par l'atti-tude qu'adoptera la COB. La COB arrivera-t-cile à s'assurer qu'il n'y a pas d'action de concert (voir enco-dré). La seule manière pour Suez d'éviter une guérilla opaque et dan-gereuse, c'est donc de travailler à la suspension des cotations. Certains opérateurs sur le marché pensent aujourd'hul que l'afflux de demandes à la Bourse de Paris le premier jour de l'OPA est largement di aux efforts de Suez lui-même pour faire monter le prix et entraîner une suspension de la cotation. Mais cette tactique ne peut durer, test elle est enferble focierement tent elle est repérable facilement.

comme il le laisse entendre dans un

entretien accordé au journal les

Une chose est sure en tout cas, la bataille n'est pas jouée ni gagnée d'avance. Officiellement, elle n'a même pas encore commencé. Mais certains craignent déjà de l'avoir

YVES MAMOU.

# Axa-Midi entre, au côté de Sir James Goldsmith dans la bataille pour BAT

sur le groupe français d'assu-rances Victoire, c'est finalement dans la guerre autour du conglomérat britannique BAT que le troisième assureur français, Axa-Midi, fait son apparition. Complexe, l'intervention du groupe privé présidé par M. Claude Bébéar aux côtés de Sir James Goldsmith apparaît néanmoins comme un joli coup. En cas de succès, il permettra à M. Bébéar d'atteindre une nouvelle étape dans sa course à la taille et au développement international.

Axa-Midi a fait savoir, mercredi 23 soût, simultanément à troisième assureur français, Axa-

Aka-Midi a lait savoir, mer-credi 23 août, simultanément à Londres, New-York et Paris, son intention de participer à l'offre publique d'achat lancée par Sir James Goldsmith aur British American Tobacco (BAT) · afin de se porter acquéreur de Farmers Insurance Group, société d'assurances américaine détenue [à 100%] par BAT-US». L'opération peut se diviser en deux. M. Bébéar se propose d'abord d'apporter des fonds à M. Goldsmith et à ses alliés (parmi lesquels Paribas, Par-gesa...) pour l'aider dans son atta-que sur BAT. Axa-Midi prendra une participation de 15% dans le capital de Hoylake, le holding créé pour mener l'OPA par Sir James, un investissement de 6,5 milliards de francs.

Un prix intéressant Axa-Midi, et sous réserve des autorisations nécessaires, pour la somme de 4,5 milliards de dol-lars (29 milliards de francs) ». Avant de se joindre à l'attaque sur BAT, Axa-Midi se scrait assuré d'obtenir l'accord des autorités outre-Atlantique.

En cas de succès, l'opération permettrait à M. Bébéar de pren-

On l'attendait dans la bataille dre, d'un seul coup, une forte position sur le marché américaln – le premier mondial – et d'atteindre une taille internationale respectable. Quinzième société d'assurances américaine avec 15 000 salariés, un chiffre d'affaires de 37 milliards de d'affaires de 3/ militaros de francs, Farmers a, souligne le groupe français, beaucoup de points communs avec Axa-Midi: la société travaille, comme lui, avec des agents généraux exclusifs (14 000 dans 27 Etats américains). La Compagnie californianae est suficialisée dans nienne est spécialisée dans l'assurance pour les particuliers et dans l'IARD (incendie, accidents et risques divers).

Avec Farmers, Axa-Midi se hisserait largement au premier rang parmi les sociétés françaises d'assurances - devant le groupe nationalisé UAP, et au second rang européen (avec près de 80 milliards de francs de primes annuelles), derrière le géant alle-Dans l'entourage de M. Bébéar,

on indique que le financement de cette opération « est construit » ; il sera assuré en partie à partir du cash du groupe, de ses fonds propres et d'emprunts qui pourraient être effectués sur le marché américain. On déclare également que, compte tenn des excellentes performances financières de Farmers (1,8 milliard de francs de bénéfices après impôts en 1988), le prix anquel Axa achètera Far-mers à BAT (4,5 milliards de dol-lars, soit 29 milliards de francs) est intéressant. BAT avait acquis Farmers à la fin de l'aunée der-nière et à l'issue d'une bataille boursière avec KKR (Kohlberg, boursière avec KKR (Kohlberg, Kravis Robert) pour 5,3 milliards de dollars. Le président de BAT, M. Patrick Shechy, a estimé jeudi 24 août, que le chiffre retenu par Axa, privera les actionnaires actuels de BAT d'une partie de la valeur de la firme.

4.50%

# Un rappel à l'ordre de la COB

Dans un communiqué, la Commission des opérations de Bourse (COB) a rappelé, mercredi 23 soût, les règles à respecter en période d'offre publique. Pendant toute la durée d'une OPA, les sociétés concernées, leurs administrateurs, leura actionnaires détenteurs de 5 % ou plus de leur capital et les autres personnes physiques ou morales ant de concert avec eux, doivent déclarer chaque jour après la séance de Bourse, à la Commission et à la Société des Bourses françaises (SBF), les opérations d'achat et de vente

qu'ils ont effectuées, en séance ou hors Boursa.

La même obligation de décla ration s'applique aux personnes qui auraient acquis, directement ou indirectement, depuis le lancement de l'offre, au moins 0,50 % du capital de la société

Les déclarations doivent comprendre les renseignements suivants : nom et qualité du ven-deur ou de l'acquéreur ; date de la transaction en Bourse; nombre de titres traités et cours de la négociation. Ce communiqué peut être interprété comme un rappel à l'ordre en din M. Vernes.

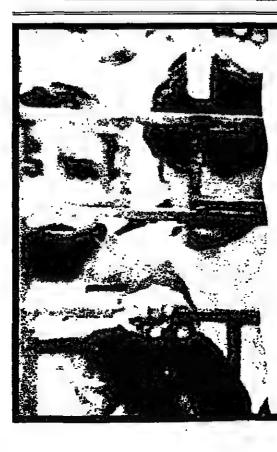

Au coeur du Panama, nous vivons dans un monde particulier. Au lieu de jouets, nous avons des fusils et la tristesse est notre réalité suprême, car un tyran inhumain a tronqué notre liberté.

Exposition sur les violations des droits de l'homme au Panama.

du 20 au 26 août, 1989

Hippodrome d'Auteuil Porte d'Auteuil 75016 Paris '89

Présentée par: Le Comité panaméen des Droits de l'Homme.



La renti

್ ಇವರ್ಗ ಎಂಟ್ನ ಸ್ಥೇತ್ರ Acres August in a second

and the second section of the second The second second The second secon

CART SERVICES ALL The first service of the first

-

The second section

nationale de concern au nouveau projet de l

Axa-Midi entre, qu con de Sir James Goldsmin

are.

many 2

And reserve to write

- 2 a 3

a formation and leaving

1 1 10 115 Eg

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

Contract to the second

or the way as as

a de Santage

matter from

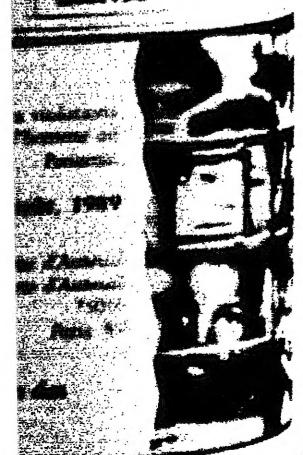

SOCIAL

# La rentrée s'annonce difficile dans le secteur public

(Suite de la première page.)

Depuis l'automne dernier, où on avait vu déferier une cascade de grèves catégorielles dans le secteur public, le gouvernement sait qu'il n'est plus immunisé par son orienta-tion socialiste contre le danger d'une agitation sociale. Les confédéro-tions, observe-t-on dans l'entourage de M. Rocard, n'ont tenu aucun conflit en 1988. Cette année, elles ont plutôt envie d'être devant que derrière.

Dans plusieurs branches du sec-teur public et de la fonction publique, une grogne plus ou moins latente persiste. La grève des agents des impôts pourrait rebondir, svec des risques d'élargissement, surtout si la concertation prévue pour le 5 septembre tourne court. Le malaise subsiste dans le secteur hospitalier, chez les gardiens de prison, chez les policiers et même maintenant chez les gendarmes, où certains vont insou'à évoquer la création d'un synjusqu'à évoquer la création d'un syn-dicat...

Aux PTT, le rapport Prévôt avive l'inquiétude des agents sur leur sta-tut, alors qu'aux dernières élections la CGT s'est refait une santé, le syndicat SUD, composé d'exclus de la CFDT, a fait une percée et FO s'est affaiblie au point d'être tentée de se redresser en se montrant plus com-bative. A la SNCF, les relations sociales semblent aussi crispées et figées que lors de la grande grève de la fin 1986. Chaque étincelle est dangereuse... Et, globalement, dans la fonction publique, les impatiences viennent de catégories A et B, bien vielléties en la control de la catégories de la bien de la catégories de la c qualifiées, qui se considèrent sou-vent déclassées ou insuffisamment

Si séchereresse il y a, les syndicats joueront-ils les pyromanes? Trois confédérations ne sont plus handicapées (ou elles le sont moins...), comme elles l'étaient il y a un an, par les batailles internes de succession. Elles penvent espérer trouver sur leurs revendications un certain appui du côté d'un PS soucieux d'aiguillonner M. Rocard vers une politique sociale plus audacieuse afin de ne pas le couper de sa base électorale, et de remettre la - transformation sociale - à l'ordre du jour dans la perspective de son prochain congrès.

Plus que jamais, la CGT, désor-mais à l'abri des échéances électorales, toujours délicates pour elle, nement et poursuivre, en l'intensifiant, sa tactique de harcèlement. Ses chevaux de bataille sont déjà connus. Il y a d'abord les « dix de Renault », pour lesquels elle a tenté de maintenir la pression après les fêtes du Bicentenaire. Les « dix » lui serviront encore d'étendard à la rentrée, et. dès le 25 août, même si Henri Krasucki veut globaliser l'action en faveur de tous les militants syndicaux exclus de la loi d'amnistie de 1988 tout en maintenant la pression pour les « dix » au moins jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation attendu pour le 4 octobre...

Mais la CGT cherche aussi à mener l'offensive contre le projet de budget 1990 - « sur mesure pour le grand patronat » - la défense de la protection sociale et bien sur celle du pouvoir d'achat. Le fait que la France ait jusqu'à la fin de l'année la présidence de la Communauté européenne va lui fournir l'occasion d'accentuer sa campagne contre l'Europe de 1993, présentée comme source de tous les maux et de tous les reculs sociaux pour les salariés. Or, la CGT a le vent en poupe, grâce à une indéniable remontée électorale et à une présence forte dans la plupart des conflits localisés. L'UIMM indique que dans les élec-tions anx conseils d'administration des entreprises nationalisées, elle a,

avec 41,16 % on 1989, gagné 3,75 points par rapport à 1984... (1).

Les autres confédérations n'entendeut pas se laisser distancer, même si elles sont soucieuses de ne pas être entraînées dans n'importe quelles surenchères. Dans son premier article de rentrée dans le Monde du 23 août, M. Jean Kaspar a pris soin de ne pas ranger la CFDT parmi les nostalgiques de la lutte des classes ». Mais en plaidant pour une nouvelle approche du « social » et une recomaissance de l'autonomie du syndicalisme, il a jugé « urgent » que « le gouvernement se ressaisisse et cesse de céder à la tentation de l'économisme ». Soucieux de « réconcilier l'économique et le social », le premier ministre devrait mettre « en conformité ses déclarations avec ses actes ., estime M. Kaspar.

#### Critiques syndicales

Paradoxalement, les critiques de · M. Marc Blondel dans son interview an Monde du 22 août, sont convergentes, puisqu'il reproche à M. Rocard d'agir » beaucoup trop au cas par cas, par pragmatisme », de ne pas avoir de grand dessein. « Ce n'est pas le social qu'on gère, « Ce n'est pas le social qu'on gère, c'est le temps », assure le secrétaire général de FO, qui appelle les salariés à « passer de la ligne Maginot de l'autodéfense à une action plus revendicative ». « PO sera en posision dure partout, même si elle signe souvent », dit-on en écho à Matignon. La CFE-CGC n'est pas en reste. A défaut d'avoir en raison en reste. A défaut d'avoir eu raison quand il annonçait un printemps social chaud, M. Paul Marchelli prédit un automne agité et part en guerre coutre l' « idéologie égalita-riste » qu'il discerne dans le projet de budget 1990. Et la CFTC de M. Jean Bornard craint des tensions si le dialogue social n'est pas réac-

Il est vrai qu'en cet automne 1989, les rendez-vous sociaux vont être légion. Dès le 7 septembre, les partenaires socianx se retrouvent pour déblayer le terrain d'une pro-chaine négociation sur le thème déli-cat de la mobilité (qui repose le pro-blème de l'avenir de la prime d'ancienneté). Pici là l'incertinde d'ancienneté). D'ici là, l'incertitude aura été levée sur le nom du successeur de M. Pierre Guillen à la tête de la commission sociale du CNPF. S'il s'agit effectivement de M. Jean-Louis Giral, des changements ne tarderont pas à se manifester, celuici n'étant pas un chand partisan des esses sociales ».

Mais il faudrs, dans l'immédiat, se préoccuper de la prolongation de l'association pour la structure financière, créés notamment pour financer le surcoût pour les retraites complémentaires de l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite, et de l'équilibre des régimes de retraite complémentaire. Enfin, tel un serpent de mer, ressurgira le débat entre le gouvernement et les partenaires socianx sur le financement de la protection sociale,

## Controverses sur le pouvoir d'achat

Autant de rendez-vous qui vont, par la bande, relancer les contro-verses sur l'évolution du revenu disverses sur l'evolution du revenu dis-ponible des ménages. Déjà le dernier rapport du Centre d'étude des revenus et des coûts (CERC) a montré que, de 1985 à 1988, les salariés des secteurs privé et semi-public ont été moins défavorisés, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat de leur salaire net, que ceux de la fonction publique.

# LOGEMENT

La limitation de la hausse des loyers en région parisienne La Commission nationale de concertation est défavorable au nouveau projet de décret

concertation (CNC), réunic mer-credi 23 août, a donné un avis défavorable à la nouvelle version du pro-jet de décret visant à limiter à 2,3 % la hansse des loyers en région parisienne. Le texte de ce projet devrait cependant être soumis au Conseil d'Etat, qui avait rejeté la première monture du décret (le Monde du 12

Selon M. Jacques Laporte, vice-président de la FNAIM (Fédération nationale des agents immobiliers), qui participait à la réunion de la

La Commission nationale de concertation (CNC), réunic mer-concertation (CNC), réunic mercedi 23 août, a donné un avis défacorable à la nouvelle version du procet de décret visant à limiter à 2,3 % la hausse des loyers en région pariun « recours en contentieux » apprès du Conseil d'Etat.

Du côté des locataires, M. Jean-Pie cote des locataires, M. Jean-Pierre Giacomo, président de la CNL (Confédération nationale du logement), estime que « le gouver-nement a cédé aux injonctions des

# Les conflits sociaux

Journées perdues par les grèves (en milliers)



L'année 1988 a marqué une nette remoutée des conflits dans les entreprises après dix années de baisse. Le nombre de journées de travail perdues par suite de conflits locaux, n'impliquant qu'un établissement ou une entre-prise, presque divisé par cinq entre 1977 et 1987, a quasiment doublé en 1988. L'évolution des « conflits généralisés », impliquant l'ensemble d'une branche ou d'un secteur, est liée aux grèves du secteur public, comme à celles de la SNCF, de la RATP et de l'EDF fin 1986 début 1987.

riales se sont légèrement accrues. Et, au cours de cette période 1985individuelles ont progressé plus vite que la rémunération du travail salarié, dont la part dans le revenu natio-nal est passée de 63,3 % en 1985 à... 60 % en 1988. Alors que le traitement des fonctionnaires sera, aux termes de l'accord salarial, revalorisé de 1,2 % au 1º septembre, les syndicats s'appuient sur de tels constats pour demander que l'on n'attende pas février 1990 pour majorer les bausses de 1989. L'accord était basé sur un glisse-ment des prix de 2,2 % sur l'année. Et on était déjà à 2,4 % fin juillet...

Pourtant, il serait peu réaliste d'imaginer que les syndicats, qui n'ent toujours pas démentré que la désyndicalisation était enrayée, vont être à l'origine d'un embrasement social généralisé, ou de ce que la CGT appelle, sans la voir se dessiner, une - contre-offensive du monde du travail . Les conflits généralisés ont enregistré une baisse sérieuse en 1988. Et aucune inversion de tendance n'est apparue en 1989, la CGT ne pouvant elle-même que constater, même si cela ne l'empêche pas de continuer dans cette voie, l'écho généralement faible de ses journées nationales d'action à répétition.

Le gouvernement a quelques bonnes cartes en main qui peuvent lui permettre de déminer le terrain. même si elles ne peuvent empêcher les monvements estégoriels. Les dernières enquêtes de l'INSEE ont montré que, de mars 1988 à mars 1989, non sculement l'emploi s'était amélioré mais encore le chômage avait diminué. Si dans ce contexte, plus favora-

ble malgré la persistance d'un noyau dur de chômeurs de longue durée, M. Rocard encourage la réduction de la durée du travail, comme contrepartie à l'allongement de la durée d'utilisation des équipements, dans le cadre du plan emploi en pré-paration pour le 13 ou le 20 septembre, il marquera un point auprès des syndicats. Encore faut-il qu'il prenne soin, tant pour l'emploi que pour la relance de l'intéressement dans le secteur public, d'engager la concertation annoncée avec les syndicats avant d'arrêter ses décisions. A défaut, les déclarations de perron se retourneraient contre lui...

Cette priorité absolue à l'emploi réclame un « pilotage fin ». Dans sa lettre du 28 juillet aux présidents des entreprises nationalisées, M. Rocard souligne que « la politique salariale doit être au service de

bien enfoncer le clou, il ajoute encore que « la modération salariale est en effet l'une des clés de notre compétitivité ». Aux syndica-listes qui, comme M. Blondel encore récemment, prétendent que la rigueur depuis 1982 n'a pas bénéficié à l'emploi, le premier ministre rétorque, en s'abritant derrière l'OCDE, que le taux de chômage serait à 12% de la population active et non à 10 % si une telle politique. et non à 10 % si une telle politique n'avait pas été conduite.

#### Les atouts de M. Rocard

Là aussi, M. Rocard ne manque pas d'atonts. Dans le secteur public, 95 % des salariés (sur environ un million, hors groupes industriels) sont converts par un accord salarial pour 1989, alors qu'à la même épo-que en 1988 ils n'étaient qu'environ 35 %. Dans ces entreprises cependant, les syndicats veulent accentuer leur pression afin d'obtenir un ajustement de ces accords en raison du dérapage de l'inflation, sans attendre les rendez-vous prévus pour le début de 1990.

M. Rocard est d'autant plus décidé à ne pas céder et à ne pas avancer les dates de rendez-vous prévus qu'il ne raisonne pas sur les mêmes chiffres que les syndicats pour calculer l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires.

Le gouvernement a déià lâché du lest, à la suite des conflits de l'automne 1988. Il semble décidé, dans la fonction publique, à jouer l'apaisement. Outre le plan de renouveau engagé, qui demandera beaucoup de temps, il a fait savoir que dans le budget 1990 le nombre de fonctionnaires devrait s'accroître légèrement, pour la première fois depuis 1984, de 3 500 en net...

M. Rocard a bien l'intention de laisser ballotter de nouveau par une vague de conflits. Mais l'art de gouverner devient vraiment difficile quand le climat social est de plus en plus - émietté -. Tout se joue pour l'essentiel au niveau des groupes ou même des sous-groupes au sein d'une entreprise on d'une profession. Ni un premier ministre ni des confédérations ne peuvent prévoir ce qui se prépare.

MICHEL NOBLECOURT.

(1) Selon cette étude qui porte sur 1989, la CFDT, avec 24,26 %, progresse de 1,93 point; FO, avec 14,8 %, perd 2,57 points. La CGC obtient 12,58 % (-1,32) et la CFTC 5,81% (-1,55).

# **ETRANGER**

Nette détérioration de la balance des transactions courantes de la Grande-Bretagne en juillet

Le déficit de la balance britannique des transactions courantes s'est brusquement aggravé au mois de livres (21,5 milliards de francs), contre 1,5 milliard de livres en juin et 1,99 milliard en juillet 1988, a annoucé le ministère du commerce et de l'industrie, le mercredi 23 août. Il s'agit du déficit le plus important jamais relevé en Grande-Bretagne à l'exception du mois d'octobre 1988 (il s'était alors élevé à 2,33 milliards

Le déficit de la balance comm ciale a également augmenté en juillet par rapport à juin, à 2,46 milliards de livres contre 1,92 milliard, mais reste cependant inférieur à celui de juillet 1988 (2,68 milliards).

L'aggravation du déficit des échanges commerciaux est liée à une progression des importations (10,2 milliards de livres en juillet, contre 9,79 milliards en juin). Les exportations ont pour leur part reculé, passant de 7,87 milliards en juin à 7,73 milliards en juillet.

Commentant les résultats com-merciaux de juillet, le secrétaire pour les affaires financières au Trèsor, M. Peter Lilley, a réaffirmé la détermination des autorités monétaires britanniques à mainteair des taux d'intérêt élevés tant que l'inflation n'aurait pas été jugulée.

A l'annonce de ces résultats plus mauvais que prévu, la livre sterling a été atraquée sur les marchés des changes, et la Banque d'Angleterre a dû intervenir pour défendre la mon-naie britannique, dont le cours à Paris tombait, le 23 août, à 10,337 francs contre 10,416 la veille.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

# Compagnie Industrielle

Le Conseil d'Administration de la Compagnie Industrielle, réuni le 22 août 1989 à son siège social, sous la présidence de Mr Jean-Marc Vernes, après avoir pris connaissance des conditions de l'offre publique d'acbat lancée par la Compagnie Financière de Suez sur les actions de la Compagnie industrielle telles qu'exposées dans la noie d'information visée par la COB le

21 août 1989, constate : - que la Compagnie Industrielle et sa filiale la Compagnie Financière du Groupe Victoire ont pu tout récemment conclure, par l'accord avec le Groupe Colonia, une opération aboutissant à la création d'un des plus grands groupes européens a assurance.

que cet accord n'a pu être réalisé que sous l'impulsion et la responsabilité du Président Jean-Marc Vernes, avec l'aide de la Direction actuelle et agissant en tant que représentant du Groupe qui contrôle la société.

- que la bonne sin de cette opération, qui ne constitue qu'une étape dans le développement de ce grand groupe européen priré et indépendant, suivant ainsi la stratégie menée par le Président Jack Francès, impose le maintien du contrôle

- qu'il est regrettable que dans ces circonstances la Compagnie Financière de Suez ait, plutôt que de demeurer l'associé fidèle et minoritaire qu'il était depuis plusieurs décennies, choisi d'adopter une attitude bostile,

 qu'au surplus la prise de contrôle par le Groupe Suez risquerait de créer des conflits d'intérès entre le groupe de la Compagnie Industrielle et certains de ceux qui feraient partie de son nouveau contrôle, assureurs notan

En conséquence le Conseil d'Administration, par 7 voix contre 2 :

déclare contraire aux intérêts de la société, l'offre publique d'achat de la Compagnie Financière de Suez,

- la déclare inamicale,

- invite ses actionnaires à maintenir leur confiance aux dirigeants actuels de la société, en n'apportant pas leurs titres à l'offre présentée. - et charge le Président de prendre tontes dispositions permettant de faire échouer cette tentative de changement de contrôle.

Monsieur Renaud de La Genière, Président du Conseil d'Administration de la Compagnie Financière de Suez, l'un des deux Administrateurs ayant voté contre. demande qu'il soit fait état de son opinion dans les termes suwants:

Le développement de la Compagnie Industrielle et du Groupe Victoire a été assuré pendant 15 ans par la compétence de leurs collaborateurs et l'barmonie de leur actionnariat.

Ce n'est pas la Compagnie Financière de Suez qui a pris l'initiative de compromettre l'avenir du Groupe Victoire en déséquilibrant son actionnariat.

Bien au contraire, l'O.P.A. de la Compagnie Financière de Suez, si elle réussit, présente pour notre entreprise l'intérêt de résoudre les conflits qui opposent ses principaux actionnaires, donc de lui assurer, pour l'avenir, un actionnarial stable et en mesure de faire face au financement

de ses projets de développement. Elle présente pour les actionnaires minoritaires de la Compagnie Industrielle et du Groupe Victoire l'intérêt de leur permettre de réaliser dans la transparence des plus-values substantielles.

Monsieur Renaud de La Genière confirme qu'il ne s'agit en aucun cas d'une offre publique d'achat inamicale, puisque la Compagnie Financière de Suez a l'intention de faire en sorte que le Groupe Victoire poursuire la même politique avec les mêmes bommes





# Marchés financiers

# Les rumeurs d'Eurotunnel

Les marchés financiers, qui n'ont pas grand-chose à se met-tre sous la dent en ces temps de vacances en sont réduits à se livrer au jeu des rumeurs au sujet tivrer au jeu des rumeurs au sujet du tunnel sous la Manche. On murmurait, hier, au palais Brongniart qu'un turneller venait de tomber en penne, que le président français du consortium Euroturnel, M. André Bénard, avait présenté sa démission, et que les banques se faisaient tirer l'oreille pour financer les dépassements des coilts du chantier. sementa des coûts du chantier.

Ces spéculations partent toutes de l'annonce, faite à la fin toutes de l'annonce, faire à la fin du mois de juillet, que le prix du matériel roulant serait près de trois fois plus élevé que prévu, c'est-à-dire qu'il atteindrait 6 milliards de france alors que les prévisions tablaient sur 2,25 milliards. D'autre pert, le consortium des entreprises de génie civil, Transmanche Link, qui perce les trois tunnels de 50 km chacun et qui doit livrer l'ouvrage le 15 juin 1993, a présenté à Eurotumel l'addition des dépaesements, justifiés notamment par les difficultés de mise au point des tunnellers, au début de 1988. Au total, c'est de 8 à 10 milliards de francs que l'addition, fixée à 60 milliards de francs, pourrait s'alourdir. france, pourrait s'alourdir.

Les partenaires discutent, en ce moment, et jusqu'eu 4 octo-bre, du montant exect de ces

financement. Compte tenu des sommes déjà engagées, il est impensable que les établisse-ments financiers refusant les sommes nécessaires à l'achèvement du tunnel, qui avance à l'allura prévue : sur les cent cin-quante kilomètres de galeries è creuser, le chiffre de vingt-cinq kilomètres vient d'être atteint.

Comment s'expliquent les folies et fausses rumeurs concer-nant Eurotunnel puisque ni le président d'Eurotunnel ne démis-sionne ni le tunneller ne défaille ? sionne ni le turneuer ne deranie ?
Certains invoquent des ragots
britanniques malveillants sur un
turnel considéré evec suspicion.
D'autres soulignent le côté hautement spéculatif d'un titre
devenu à lui tout seul un petit

Rappelons que le titre émis, à l'automne 1987, au cours de 35 F est très vite tombé à 24,05 F avant de retrouver son niveau initial, fin 1988. Depuis le début de l'année, le cours est passé de 54,55 F à 126,90 F passé de 54,55 F a 120,50 F avant da revenir le 23 août à 83,05 F. 3,4 millions de titres ont été échangés hier alors que la moyenne journalière n'excède pas 1,5 million. A l'évidence, les prises de bénéfices ont également joué.

# Le groupe américain Toys « r » us va ouvrir cinq magasins de jouets en France

Toys • r • us, numéro un mondial dans la distribution des jouets, dans la distribution des jouets, arrive en France. Le groupe américain va ouvrir cinq grandes surfaces dans les deux mois qui viennent, a annoncé mercredi 23 août à Lille M. Jacques Le Foll, directeur général de Toys « r » us » France : deux magasins ouvriront le 16 septembre en région parsieune dans les centres compagnique de Parion, et en région parisienne dans les cen-tres commerciaux de Parinor et Vélizy; un troisième à Bordeaux et un quatrième à Noyelles-Godault, près de Lens (Pas-de-Calais), le 23 septembre et enfin un cin-quième, le 28 octobre, à Plaisir (Yvelines). Chaque magasin, d'une surface moyenne de 5 000 mètres carrés (dont 3 000 consacrés à la vente) devrait employer une soixan-taine de personnes.

Créé en 1948 aux Etats-Unis, Toys er = us ( Les jouets, c'est nous ») compte aujourd'hui 410 magasins dans le monde. Outre les 358 points de vente aux Etatsles 358 points de vente aux Etats-Unis, le groupe est présent au Canada, en Asie du Sud-Est et en Europe avec 18 implantations en Grande-Bretagne et 7 en RFA. Il a réalisé en 1988 un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars pour un résultat net de 268 millions de dol-

Le groupe prévoit d'autres implantations en France dans les prochaines années sinsi que dans d'autres pays d'Europe, notamment en Italie et en Espagne. – (Cor-

# Le Monde

**75427 PARIS CEDEX 09** 

Tél.: (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650572 F

Edité par la SARL le Monde Gérant : André Fontaine, directeur de la publication

Anciens directeurs: Hubert Besve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 620 000 F Principaux associés de la société :

Société civile

Les Rédacteurs du Monde ». Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Administrateur général : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.

1 mm ...... 1 300 F



Le Monde TÉLÉMATIQUE



Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

| Coréda:<br>Clas | cteur en chef :<br>ude Sales. | Ren<br>et inde     | Renseignements sur les microffims<br>et index du Monde su (1) 42-47-99-51. |             |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| BP 50709 7      |                               | NNEME<br>S CEDEX 0 |                                                                            | 42-47-98-72 |  |  |  |  |  |
| TARIF           | FRANCE                        | BENELUX            | SUISSE                                                                     | AUTRES PAYS |  |  |  |  |  |
| 3 mois          | 365 F                         | 399 F              | 504 F                                                                      | 700 F       |  |  |  |  |  |
| 6 mois          | 720 F                         | 762 F              | 972 F                                                                      | 1 400 F     |  |  |  |  |  |
| 9 mois          | 1 630 F                       | 1 089 F            | 1 404 F                                                                    | 2 040 F     |  |  |  |  |  |

1 380 F 1 800 F

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO PORTAGE: pour tous renseignements

ements d'adresse définitifs on provisoires : nos abonnés sont invités à for-leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande i à toute correspondance. PORT PAYÉ : PARIS EP d'envoi à toute correspondance.

tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

# BULLETIN D'ARONNEMENT

| Durée choisie : 3 mois 🗆                | 6 mois 🗌         | 9 mois 🗆           | 1 an 🗆    |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Nom:                                    | Préno            | m:                 |           |
| Adresse :                               |                  |                    |           |
|                                         | Code             | postal : _         |           |
| Localité :                              |                  | Pavs :             |           |
| Veuillez avoir l'obligeance d'écrire to | us les noms prop | res en capitales a | l'imprime |

# NEW-YORK, 23 mile 1 Reprise

Wall Street a confirmé, mer real street a contimé, mer-credi, ses meilleures dispositions. La timide reprise amorcée la veille s'est poursuivis en s'accélérant. A la clôture, l'indice des industrielles s'établisselt à 2 678,11, avec un s'établisselt à 2 678,11, avec un gain de 27,13 points.

Le bilan de la séance a été d'une qualité comparable à ce résultat. Sur 1 963 valeurs traitées, 996 cot mouté, 467 ont baissé et 500 n'ont

Selon les professionnels, cette reprise a surtout revêtu un caractère technique. Mais un raffarmissement du marché obligataire a également encouragé les investisseurs à reprendre des positions. Reste que les inquiétudes de nature économique et monétaire out détourné l'attention des grandes valeurs de la cote, comme en témoigne le niveau toujours très bas de l'activité. Au total, 139,64 millions de titres seulement out changé de mains, courre 141,39 millions la veille.

Un broker, un peu désabusé, fai-sait remarquer que les liquidités sont abondantes et prêtes à se pla-cer; mais pas tant, bélas, que les taux d'intérêt resteront à leurs

| VALSUES               | Cours du<br>22 acût |                    | ١ |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---|
| Alcoe                 | 737/8               | 75 1/2             | 1 |
| Alala                 | 38 1/4<br>52 3/4    | 383/4              | 1 |
| Chara Merchetten Sank | 39 3/8              | 36                 | 1 |
| Du Poet de Henrous    | 115 3/4             | 117 1/2            | 1 |
| Emitmen Kodek         | 48 6/8              | 50 1/4             | 1 |
| Bara                  | 43 6/8              | 43 7/8             | 1 |
| Fod                   | 61 1/4              | 517/8              | 1 |
| General Bectric       | 58 3/B              | 57 1/8  <br>44 5/8 | ł |
| General Motors        | 53 1/8              | 27/8               | 1 |
| LRM                   | 113 5/8             | 113 7/8            | 1 |
| LT.T.                 | 61 1/8              | 62                 | ı |
| Mobil Oli             | 52 1/2              | 523/4              | t |
| Pfzer                 | 66 1/4              | 68 5/8             | ı |
| Schmiterger           | 41 5/8              | 44 1/8             | ı |
| UAL Corp. est-Allecte | 52 7)8<br>271 3/4   | 53 1/4<br>258 7/8  | 1 |
| Union Carbida         | 77 3/4              | 28 8/8             | 1 |
| USX                   | 33 3/4              | 34 1/4             | 1 |
| Westinghouse          | 67                  | 67 3/8             | 1 |
| Xarca Corp            | 66 3/8              | 66 3/4             | ı |

### LONDRES, 23 soft 1 Bien orientée

La séance a été bonne mercredi à la Bourse de Londres, maigré l'amonce d'une aggravation du déficit de la balance des paiements courants belamique en millet, à 2.06 milliards de livres. Les gains initiaux out toutefois été réduits en fin de journée, et l'indice l'accepte de la partie de la comme de l'ambient de la comme de l'ambient de l'accepte de l'ambient de l'accepte de la campion de l'ambient de l'accepte de la campion de la campion de l'accepte de l'accepte de la campion de la campion de la campion de l'accepte de la campion de la campi Footsie n'a terminé que sur une bausse de 11,6 points, à 2 382.4. Les milieux financiers attendent à présent les déci-sions de la Bundesbank en matière de taux pour prendre des initiatives plus sérieuses, indiquaient les courtiers.

La plupart des compartiments ont été fermes, notamment celui des bas-caires, des magasins, de la construc-tion, des assurances, de l'automobile et des industrielles. ICI a fortement des indusqueses. Auments d'OPA monté en raison des rumeurs d'OPA en voe de démantèlement du groupe. Les autres valeurs du socteur pharma-centique out également gagné du ter-rain. Les brasseries se sont améliorées rain. Les brasseries se sont améliorées après l'ammonce, par le ministre de l'industrie et du commerce, d'un report à novembre 1991 de l'obligation pour les six grandes brasseries britanniques de céder le contrôle des caze mille pubs. Le titre de la chadhe de magasins Great Universal Stores était très reché, aimsi que Boots après sa prise de contrôle par le groupe industriel Ward White. Les fonds d'Etat out cédé du terrain ainsi que les mines d'or. mines d'or.

# PARIS, 24 soft 1

# Après la grève, la hausse

Une nouvelle fois, la quinzaine d'agents chergés de la surveillence des caractions à la Société des Bourses françaises (SBF) se sont mis en grève leud, parelysent ainei preque complètement la Bourse de Paris. Le mouvement devait cependant prendre fin vers 12 h 20, sans que la SBF ait fourni la moindre explication ni signalé le reprise du travail. Chapeau pour la communication I La Bourse ne serait-elle plus un service public ?

Bref. avec ca retour à la normele.

public?

Braf, avec ce retour à la normele, le marché, déjà blen crienté mercradi en fin de journée, s'est mis à monter en forçant un peu le pes. Dha les premières cotations, l'indicateur instentanté affichait une progression de 1,25 %. Par le suite, l'evance se ralentissait et, en début d'après-mid, le thermomètre des veleurs françaises enregistrait une hausse de 0,9 %. Plus tard, il forçait l'aliure et montait de 1,29 %.

Cette assez forte reprise n'a surpris

ce 1,29 %.
Cetta assez forte reprise n'a surpris
persons sur le parquet. Les liquidités
sont actuellement abondantes et
cherchent tout naturellement à se
replacer en ce début de nouveau mois replacer en ce début de nouveau mois boursier. Pour la première fois, CGN a coté à fin septembre sur le RM (règle-ment mensuel). La reffermissement de Walf Street s constitué un facteur d'enocuragement non négligable. Néanmoins, nul ne s'est hêté de raprendre des positions. Sous les colonnes, tout le monde stiandait avec une certaine impatience un com-muniqué de le Bundesbank. Le conseil directeur de le banque cantrate allemuniqué de la Bundesbank. Le conseil directeur de la banque cantrale allemande était en effet réuni ce jour pour décider du bien-fondé de refuver les taux d'intérêt. Une mesure que besucoup jugent prématurée, la Bube syant déjà procédé à trois néglustements depuie le début de l'arnée, ce demier (29 juin) n'ayant pas pu encore exercer tous see effets. La cotation de la Compagnie indus trisile n' a pu reprendre.

Le taux de l'argent placé en report rue Vivienne à fin soût a été fixé à 9 5/8 % contre 10 1/4 % à fin juillet. L'action Bon Merché a joué les vedettes (+ 14 %).

# TOKYO, 24 auts 4

# En baisse sensible à l'ouver-

ture, la Bourse de Tokyo a regagné un peu de terrain en cours de séance jeudi. L'indice Nikkel a finalement

cédé 106,7 points, soit un repli de 0,31 %, à 34 786,55. La baisse du yen face au dollar et une nouvelle affaire de

fois le secrétaire général du gou-vernement, ont incité les opérateurs à vendre, indiquaient les

Des achats d'investisseurs institutionnels en fin de journée ont néanmoins permis de limiter les

| VALEURS             | Coorn do<br>23 août | Cours de<br>24 polit |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| Abd                 | 782                 | 784                  |
| Szicigestone        | 1750                | 1760                 |
| Canors              | 1820                | 1790                 |
| Fuji Bank           | 3720                | 3710                 |
| Hands Motors        | 2 120               | 2 040                |
| Matematite Electric | 2 500               | 2 470                |
| Mitsubiehi Hegyy    | 1 200               | 1 190                |
| Scary Corp          | 8 800               | 8 800                |
| Teyota Motors       | 2 700               | 2 680                |

# **FAITS ET RÉSULTATS**

 Quatre mille cinq cents suppressions d'emplois chez Kodak. —
 Eastman Kodak, le groupe américain de matériels photographiques et scientifiques, a amouré, mercredi, la suppression de quatre mille cinq cents emplois — environ 3 % de cinq cents emplois — environ 3 % de ses effectifs — dans le cadre d'un ses effectifs — dans le cadre d'un plan de restructuration visant à économiser 1 milliard de dollars en 1990. M. Colby Chandler, président de Kodak, a indiqué que ces mesures étaient « nécessaires pour remédier aux faiblesses de Kodak révélées por les résultats financiers décevants du deuxième trimestre ». Pour cette période, Kodak avait amoucé, début sofit, un recul de 85 % de ses bénéfices nets (60 millious de dollars), dit surtout à une provision exceptionnelle de 225 millions de dollars), dit surtout à une provision exceptionnelle de 225 mil-ions de dollars destinée à couvrir les coûts du plan de restructuration.

 Privatisation de la compagnie sérieme Mexicans. – Le gouver-nement mexicain e amorcé le pro-cessus de privatisation de la compa-gnie sérienne Mexicana (Compania xicans de aviacion), dont il déterait 51 % du capital et qui devrait totalement appartenir au secteur privé au termo d'un processus do cinq ans. Parmi les investisseurs qui na figurent le group mexicain Xabre, la banque new-yorkaise Chase Manhattan, la banque d'affaires Drexel Burnham Lambert et l'homme d'affaires britannique Sir James Goldsmith. Mexicana a transporté, en 1988, huit millions de passagers. Elle sera cotée à la Bourse de Mexico.

· Nette hausse du bénéfice semestriel de Veba. - Le conglomérat ouest-allemand Veba (éner-gie, négoce, transport, chimie) a réalisé au premier semestre un bénéfice net consolidé de 443 millions de deutschemarks (1,5 milliard de france), en hausse de 19% sur celui des six premiers mois de

Dusseldori de tabler sur un «résultat encore en augmentation» pour l'ensemble de l'exercice. Veba avait réalisé l'an dernier un bénéfice net record de 1,19 milliard de deutschemarks (+ 15%).

 Le Crédit agricole lance un emprant de 2 milliards de france. 
La Caisse nationale de Crédit agricole lance un emprant de 2 milliards de france en deux tranches.

La première tranche de 1,7 milliard de france porte sur un taux nominel de 8,605 cour, une durée de buie de 8,60% pour une durée de huit am et quatre-vingt-dix-huit jours et un taux de rendement actuariel de 8,57%. Le prix d'émission est de 99,587. Les coupares sont de 99,587. Les coupares sont de 5000 F. La deuxième tranche porte sur une somme de 300 millions de franca préplacée. Le taux nominal est de 8,50% pour une durée de sept uns et quatre-vingt-dix-huit jours. Le taux de rendement actuariel est de 8,63 %.

e Mérieux ra absorber Applientions chimiques. - L'Institut Mérieux (groupe Rhône-Poulenc) va absorber la société Applications chimiques et purte son capital à 58,2 millions de francs. Applica-tions chimiques, jusqu'alors une filiale du groupe Rhône-Poulenc, a réalisé l'an dernier un chillre

# PARIS:

| Se                    | eco!           | na ma           | arche 🖂                 | lection)       |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| VALEURS               | Cours<br>préc. | Demier<br>court | VALEURS                 | Cours<br>préc. | Demier |
| Arment & America      | 1441           | 445 20          | be. Matel Service       |                | 1070   |
| Awatal                |                | 262             | Le gel Bere du cacie    |                | 436    |
| BAC                   | ****           | 321             | Loca inventionment      | ****           | 282    |
| 8. Desertiv & Assoc   |                | 800             | Locaric                 | ****           | 165    |
| SICH                  |                |                 | Materiury, Minitro      |                | 260 10 |
| Scirco                | ****           | 414             | Mitroservice            |                | 207    |
| Bolloni Technologies  |                | 940             | Minerales (best)        | 26             | 26 10  |
| Stringt Cates         |                | 276             | Moles                   | 227 80         | 228    |
| Cibbs de Lyte         | ****           | 2330            | Herain-Colours          |                | 1220   |
| Culturan              | ****           | 234             | Obvetti-Locabez         | 242            |        |
| Codf                  | ****           | 230             | Om Gest Fis.            |                | .434   |
| CALLONIA (CCL)        | ****           | 844             | Pinak                   |                | 844    |
| CATE                  | ****           | 159             | PFASA                   | ****           | 637    |
| CDME                  | ****           | 1850            | Presbourg (Clo & Fin)   |                | ,,,,,  |
| C. Equip. Back        | ****           | 376             | Présence Assurance      |                | 512    |
| CEGID                 | ****           | 848<br>281      | Publicat, Filosophi     |                | 800    |
| CEGEP                 | ****           | 485             | Sapal                   | ****           | 701    |
| CEP-Commission .      | ****           | 740             | Rámy & Associis         |                | 331    |
| Cinests d'Origny      | ****           | 696             | St-Hopori Metionon      |                | 232    |
| CNIM                  | ****           | 255             | SCAPM                   |                | 610    |
| Codetow               | ****           | 34150           | Segin                   | 388            | 378 .  |
| Concept               | ****           | 1111            | Silection lay, (Lyce)   |                |        |
| Conference            | ****           | 480             | SEP                     |                | 485    |
| Creates               | ****           | 145             | Seribo                  |                | 513    |
| Despite               | ****           | 1442            | S.N.T.Sound             |                | 330    |
| Desgraday             | ****           | 1216            | Societory               | ****           | 807    |
| Deville               | ****           | 540             | Sopra                   |                | 318    |
| Dollars               | *              | 205             | Theremotor Hold. (Lyon) |                | 239    |
| Friday Ballond        |                | 127             | IF1                     |                | 395    |
| Systes Investigana,   | 4              | 1755            | Chalon                  |                | 189    |
| Reser                 | ****           |                 | Union Finnic, du Fr.    |                | 490    |
| Garceor               |                | 490             | Valet Co                |                | 216    |
| Gre You & Lances      | ****           | 965             | 74874                   |                |        |
| G. Forcis R. (G.F.F.) |                | 320             | LA BOURSE               | CI ID S        | PINITE |
| Galacti               | ****           | 878             | TH DOUNGE               | JUN N          | MAILEL |
| J.C.C                 | ****           | 251 10          |                         | TAP            | E7     |
| lik                   |                | 286             | 30-15                   |                |        |
| 10mm                  |                | 148             | <b>uu</b> -13           | LEM            | ONDE   |

Marché des options négociables le 23 août 1989

|                   | PRIX       | OPTIONS | D'ACHAT                    | OPTIONS DE VENT |            |  |
|-------------------|------------|---------|----------------------------|-----------------|------------|--|
| VALEURS           |            | Sept.   | Déc,                       | Sept            | Déc.       |  |
|                   | stercice   | dernier | demier                     | dernier         | decnier    |  |
| Accor             | 760        | 39      | -                          | 7               | 16         |  |
| CC#               | 446<br>480 | 15      | -                          | 8               | 12         |  |
| Df Aquitaine      | 480        | 25      | 34                         | 8,25            | 17         |  |
| Exchand SA-PLC    | 80         | 6       | 11,50                      | 8,25<br>3,89    | 5,60<br>23 |  |
| Lafarge-Capple    | 1 799      | 74      |                            | ,               | 23         |  |
| Michelle          | 180        | 5,88    | 13,56<br>32<br>18,59<br>96 | 6,49            | _          |  |
| MAI               | 1 559      | 5       | 32                         | -               | _          |  |
| Parkes            | 528        | 5,75    | 18.50                      | 18.10           | 26         |  |
| Pengeot           | 850        | . 69    | 96                         | 18,10<br>3,40   | 16         |  |
| Sarint-Gobale     | 680        | 13      | 31                         | -               | 21         |  |
| Secilité rénérale | 480        | -       | -                          | 2               | . 5        |  |
| Thomson-CSF       | 200        | 13,50   | 21,50                      | 3               | 6,70       |  |
| Source Perrier    | 1 600      | 45      | 190                        | -               | 81,50      |  |
| Suez Francière    | 368        | 21.     | - 35   00                  | 18              | 14         |  |

### MATIF IMM i...

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 23 août 1989

| MONTH OF COUNTY   | . 32 003.        |             |          | ·                |
|-------------------|------------------|-------------|----------|------------------|
| COURS             | ,                | ÉCHÉ.       | ANCES    |                  |
|                   | Sept. 89         | Déc         | . 89     | Mars 90          |
| Dernier Précédent | 108,96<br>108,94 |             | 1,78     | 108,40<br>108,34 |
|                   | Options          | sur notionn | el       |                  |
| PRIX D'EXERCICE   | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS  | DE VENTE         |
| I MAN D LALLACIOL | Sept. 89         | Déc. 89     | Sept. 89 | Déc. 89          |

# **INDICES**

0.98

# CHANGES Dollar: 6,61 F 1

108 .....

Le dollar s'est inscrit en hausse, la jeudi 24 août, dans un marché calme. Les gouverneurs de la Buadesbank ont décidé de laisser les taux directeurs inchangés à l'issue de leur réunion. La devise américaine a été conée à 6,6185 l', contre 6,5775 l' la veille à la cotation officielle. A Tokyo, la Banque du Japon a procéié, jeudi, à des ventes de dollars, afin de contenir la baisse du ven. contenir la baisse du yen. FRANCFORT 23 auts 24 auts

Dollar (en DM) .. 1,9510 1,9627 TOKYO 23 août 24 soût Dollar (ca year) .. 142,35 143,65 MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés)

New-York (23 ao8t). . . . . 93/8%

# BOURSES

(SBF, base 1000: 31-12-87)

PARIS (INSEE, base 100: 30-12-88) 22 soft 23 soft Valeurs françaises .. 128,46 120,78 Valeurs étrangères .. 119,46 118,36 (SBF, base 100: 31-12-81) Indice général CAC . 589,7 589.7

Indice CAC 40 . . 1807,15 1817

0.02

(OMF, base 100: 31-12-81) Indice OMF 50 .. 595,79 597,98 NEW-YORK (Indice Dow Jones) Industrielles . . . . . 2 650,99 2 678,11 LONDRES (Indice e Financial Times ») industrielles . . . . . . 1 986,3 1 976,9 Mines d'or . . . 202

87.22

Fonds d'Etat . . . 87,62 TOKYO 23 poit 24 anit Nikkel Dowless .... 34 893,28 34 786,55 Indice général ... 2 644,82 2 630,97

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                              | COURS DU JOUR                                              |                                                            | L.   | UN                                 | HO   | B .                                 | L    | DEUX MOIS                            |      |                                       | SIX MOIS                                            |                                                     |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                              | + bes                                                      | + best                                                     | Re   | p. +e                              | 0U d | ip. –                               | B    | p. +                                 | ou d | бр. —                                 | Rep. +                                              | ou dép                                              |  |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yen (196) | 6,6250<br>5,6263<br>4,6119                                 | 6,6300<br>5,6354<br>4,6186                                 | +    | 5<br>171<br>135                    | +-+  | 10<br>149<br>155                    | -    | 5<br>318<br>268                      | + -+ | 25<br>274<br>389                      | - 356<br>+ 774                                      | + 80<br>- 759<br>+ 862                              |  |
| DM                           | 3,3736<br>2,9930<br>16,1257<br>3,9109<br>4,7953<br>10,3516 | 3,3773<br>2,9966<br>16,1471<br>3,9161<br>4,7122<br>18,3668 | ++++ | 47<br>38<br>47<br>39<br>157<br>452 | ++++ | 64<br>49<br>142<br>55<br>126<br>489 | ++++ | 191<br>79<br>106<br>94<br>294<br>869 | ++++ | 125<br>98<br>258<br>119<br>249<br>797 | + 281<br>+ 218<br>+ 334<br>+ 284<br>- 821<br>- 2465 | + 348<br>+ 264<br>+ 708<br>+ 351<br>- 738<br>- 2231 |  |

# TAUX DES EUROMONNAIES

| Finals | 7/8 9<br>7 1/8<br>3/16 7 5/16<br>5/16 8 5/8<br>1/4 7 3/8<br>12 1/2<br>7/8 14<br>9 1/3 | 8 5/16 8 5/8 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

2.5 27 g

1.21

123 ju

**4** ...

12,203

-

444 . .

at the same

Cote des changes

| /          | c.    | •      |
|------------|-------|--------|
| Marchés    | tınaı | nciers |
| IVIAICIICS | HILL  | 101010 |

and the second second

> e design of the production to the second

A TELL CONTROL OF THE CONTROL OF THE

| BOURSE DU 24 AOUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Compan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compension VALEURS Cours precise cours 0 precise cours + -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Sect   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5 | Search   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 |  |  |  |  |  |
| 195 [C.C.F.#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| VALEURS & % da voire VALEURS Cours préc. Cours vALEURS Emission Bachet net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS Emission Rachet rot VALEURS Emission Rachet not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Company   Comp |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| MARCHÉ OFFICIEL   COURS   CO | 1234 83   1232 47   Values   604 23   598 49   1232 47   Values   604 23   598 49   1232 48   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   1232 88   |  |  |  |  |  |
| Description   Section    | # 6082 07   5842 98   FINANCIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |



| ÉTRANGER |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
|          | _ | _ |  |  |

- 3 Liban : la France allège son dispositif naval en Méditerranée orientale. 4 L'URSS tient à fixer les
- limites de la marge de manœuvre des pays de
- 5 Pologne : le vote d'investiture de M. Mazowiecki.

#### POLITIQUE

- 6 Le voyage du premier ministre dans le Pacifique. La préparation du congrès

#### SOCIÉTÉ

- 7 Un bailon d'oxygène pour la gendarmerie. Médecine : la Côte-
- d'Ivoire durement frappée par le sida. 8 La lente mort des noms
- patronymiques 18 Sports : l'exploit d'Auxem Zagreb en Coupe d'Europe de football.

- 15 Cinéma : Baptême, de Photographie
- Fleischer à Aurillac. Exposition : Michel Gérard à Thiers.

grise de la production.

#### 19 - Communication: Hollywood en mutation, Peter Rawley ou l'éminence

#### ÉCONOMIE

- 20 Les batailles boursières autour des groupes d'assurances.
- Billet : le budget en libre-21 Les loyers dans la région

# 22-23 Les marchés financiers.

Spectacles ........... 16

Radio-Télévision ..... 17

Abonnements ......22 Annonces classées . . . . . 18 Lato, Laterie .......... 18 Météorologie ......... 17 Mots croisés .......... 17

#### **TÉLÉMATIQUE**

Les événements du Liban 3615 tapez LEMONDE

Les affres d'emplois du Monde 3615 tapez LM

1 1746 2

100

-

- Louis Lyd Age

a santa 🦂 🙀

· 李 奉

The state of the s

一个一点海 海绵中

Tree to grant the

er seine parit

7

The Property of

Line Wat

212 X VIII ...

mar in a state

# 53 17 3.15

500 900

me. 22.11

201, 177 | 177 要が近りないないね。

بالأراد والمراح ومواعد The Park of the Control of the Contr 要がら . 1

Philipping and a second

- The Contract of the Contract

Temporary of the product

Water Line Line

The state of the s

ESSERTIS TO A ST.

Martin de la const

In Property in

American a

Calpign b. 15.

ana : . 1 W 1 ...

Spirit Market of Alan

The second secon

Same and the same of the same

A STATE OF THE STA

STEWN TOWN

49 Sep

112 49

i- 1

Page 107 to

 $\Omega\left(2L_{2}^{2}(p) \leftrightarrow \gamma^{2}\right) = \frac{1}{2} \pi^{2} + \epsilon^{2} - \epsilon^{2}$ 

254 m 1 1 1 1 1 1 1

Editor Service

 $\frac{\partial h_{i,j}}{\partial p_{i,j}} \leq \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

g t state in the

Section 1

25 F 2 10 11 1

**開始的 "一"。** 

4 ....

#### SUÈDE

# L'ambassadeur soviétique fait part de la « culpabilité » de son pays dans l'affaire Wallenberg

La conférence de presse de rentrée de M. Krasucki

La CGT veut trouver des terrains

d'entente avec les autres syndicats

STOCKHOLM

de notre correspondante

Le quotidien suédois Expressen a publié, mercredi 23 août, la traduction d'un article sur l'affaire Wallen-berg de l'ambassadeur d'Union soviétique à Stockholm, M. Boris Pankin, paru le même jour dans les Nouvelles de Moscou. Raoul Wallenberg, diplomate suédois en poste à Budapest à la fin de la seconde guerre mondiale, avait sanvé des dizaines de milliers de juifs des camps de concentration nazis en leur fournissant des laissez-passer. Il fut arrêté par les Soviétiques et conduit en URSS vers une destina-

M. Pankin rappelle dans son articie les explications officielles don-nées par Moscou en 1957 au gouvernement suédois. A savoir que, après avoir effectué des recher-ches approfondies dans les archives, les autorités avaient trouvé quelques documents : un rapport du chef du service de santé de la prison Lioublanka, à Moscou, au ministre de la sécurité de l'Etat, Abakoumov. indiquant que le prisonnier Wallenberg, qui était sous surveil-lance spéciale, était décédé dans sa cellule, vraisemblablement d'un infarctus, et que sa dépouille mor-

La CGT redécouvrirait-elle les

vertus de l'unité d'action ? Pour sa

traditionnelle conférence de presse

de rentrée, M. Henri Krasucki a

renoué avec an discours que des

années de divisions syndicales

avaient presque fini par faire

confédérations que nous sommes prêts à rechercher les terrains

d'entente possibles sur les sujets brûlants, ce qui ferait tant de bien pour l'efficacité des luttes revendi-

catives ., a déclaré le secrétaire général de la CGT, précisant qu'il s'agit là d'une - idée sérieuse -, bien

qu'il ne soit pas question dans l'immédiat de la formaliser en pro-

posant, par exemple, une rencontre a MM. Kaspar, Blondel, Marchelli

on Bornard.

instructions d'Abakoumov incinérée sans autopsie. Cela s'est passé en juillet 1947 -. Commentaire de l'ambassadeur : « Telle est toute cette terrible histoire qui, dans son absurdité lugubre, est caractéristique de son époque. On peut se demander ce qui peut être plus infernal que la vérité, qui a envie de dire autant de mal de soi-même? Personne, mais qui va vous croire s vous avez déjà menti une fois? -Apparemment, l'URSS n'a pas la cience tout à fait nette.

Boris Pankin ajoute : . Mon raisonnement est qu'un mort ne peut être rappelé à la vie. On ne peut que mare un nouvel hommage à son exploit et exprimer des sentiments compassion et de culpabilité à l'adresse de son peuple et de ses

On en saura peut-être un peu plus sur le mystère Raoul Wallenberg, que certains rescapés du Goulag affirment avoir rencontré dans les années 60 et même 70, à l'issue des conversations que ses descendants, notamment sa demi-sœur, Mos Nina Lagergren, doivent avoir à Moscou dans le courant du mois d'octobre, à l'invitation des autorités soviétiques.

### Les Allemands de l'Est occupant l'ambassade de RFA à Budapest ont été évacués sur l'Autriche

BONN de notre correspondant

Le ministère ouest-allemand des affaires étrangères a annoncé, jeudi 24 août, que les citoyens estallemands, une centaine environ, occupant les locaux de l'ambassade de la République fédérale à Buda-pest out pu être transférés en Autri-che par le Comité international de la Croix-Rouge. Le communiqué souligne que cette action restera unique et ne doit pas être considérée comme er ne dont pas erre constituere comme un précédent. L'ambassade avait été fermée le 13 août, ne pouvant plus faire face à l'afflux des ressortis-sants est-allemands désireux d'émigrer en RFA.

La semaine dernière, M. Jürgen Südhoff, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, s'étair rendu à Budapest pour étudier avec le gou-vernement hongrois les moyens de faire face à cet afflux de rétagiés. La fermeture des services consu-laires ouest-allemands à Budapest avait provoqué une certaine mau-vaise humeur dans la population hongroise, qui ne pouvait plus obte-nir de visa pour se rendre en RFA ou

pour traverser le pays.
Le flot des fugitifs est-allemands
qui franchissent illégalement la
frontière hungaro-autrichienne ne semble pas se tarir. Depuis la fuite massive de Sopron le samedi 19 août (le Monde du 22 août), ce sont plu-sieurs centaines de citoyens de RDA qui se présentent chaque jour à l'ambassade de RFA à Vienne, d'où ils sont transportés par trains spéciaux dans les centres d'accueil en Allemagne de l'Ouest.

Si la situation des occupants de l'ambassade de RFA en Hongrie a pu être ainsi réglée, il n'en est pour le moment par de .... moment pas de même pour les cent cinquante-quatre occupants de l'ambassade à Prague, ni pour les l'ambassade à Prague, ni pour les cent seize qui se trouvent actuelle-ment dans les locaux de la Représen-tation permanente de RFA à Berlin-Est. Le chancelier Helmut Kohl a fait savoir, mercredi, qu'il désirait entrer en contact téléphonique le plus rapidement possible avec M. Erich Honecker, chef du parti et de l'Etat est-allemand. Celui ci se rétablit actuellement d'une opéra-tion de la vésicule biliaire subie la

Les médias est-allemands n'ont pour l'instant fait aucune mention de la vague massive d'émigration de ces derulères semaines. Le quotidien conservateur ouest-allemand Die Welt, s'appuyant sur des bruits cou-rant dans les milieux diplomatiques rant dans les mitteux diplomatiques à Berlin-Est, affirmait jeudi matin, que les autorités de la RDA ont décidé de limiter drastiquement à partir du 1 « septembre prochain les autorisations de voyage de ses ressortissants en Hongrie, qui a été immédiatement démenti par Berlin-

LUC ROSENZWEIG.

#### La lutte contre le trafic de drogue

# Le président Bush félicite le chef de l'Etat colombien

Le président des Etats-Unis, M. George Bush, a fait, mercredi 23 août, l'éloge de son homologue colombien, M. Virgilio Barco, pour son combat contre le trafic de dros'est déclaré convaincu que le prési-dent colombien est » résolu à débarrasser son pays de l'emprise des cartels de la drogue », comme en témoignent l'arrestation de plus de dix mille narco-trafiquants ainsi que celle de quatre des cinq assas présumés du sénateur Luis Carlos Galan

Evoquant l'éventualité d'un envoi de troupes américaines en Colombie, le président américain a affirmé qu' . il n'y aura aucune action unilatérale . de son pays. Des discussion bilatérales ont eu lieu, mercredi à Washington, à l'issue desquelles 2 millions de dollars ont été déblo-

qués pour renforcer la protection des personnes menacées par le cartel de Medellin.

Par ailleurs les juges colombiens qui avaient démissionné en bloc il y a une semaine par solidarité envers gue. Lors d'une conférence de presse donnée depuis sa résidence d'êté de l'un de leurs collègnes assassiné par travail mercredi. Le président de l'association nationale des juges, M. Antonio Suarez, a déclaré : • Ce n'est pas le moment de paralyser le système hudiciaire.

Cette reprise du travail est temporaire et assortie d'une nouvelle menace de grève. Un document en dix points a été remis au gouvernement et contient les revendications des magistrats, dont la principale consiste à assurer leur protection. Tout autre attentat contre un membre du pouvoir judiciaire relèvera de la « responsabilité du gouvernement », précise ce document. · (AFP, Reuter, UPI.)

# M. Alain Couture nommé PDG

M. Alain Conture, directeur général de l'Agence centrale de presse (ACP), a été nommé le 23 août PDG de l'agence par son conseil d'administration. Il succède à M. Ian Maxwell, fils du patron de presse britannique M. Robert Maxwell, actionnaire majoritaire avec 66,8 % du capital. M. Ian Maxwell « se retire de ses fonctions de président de l'ACP mais continue à sié-ger au conseil d'administration ».

de l'ACP

M. Couture assurait la direction de la seconde agence de presse fran-çaise depuis la démission, le 18 juiliet, de M. Michel Burton, qui la diri-geait depuis 1984. M. Burton avait démissionné après avoir négocié avec M. Maxweil le rachat de l'ACP et alors qu'une dissension sur les modalités de cette reprise avait surgi entre eux (le Monde du 22 juillet).

M. Alain Couture, ancien secrétaire général puis directeur des ventes de la Voix du Nord (Lille). avait rejoint le groupe Maxwell Communication Corporation, en qualité de directeur commercial pour l'Europe. Il a été chargé en juin d'un audit sur la situation financière de l'ACP dont le déficit 1988 s'établit à 20,5 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 40 millions. Les conclusions tirées de cet audit et la stratégie du groupe Maxwell vis-àvis de l'ACP seront connues en sep-

## **JAPON**

# Le principal collaborateur du nouveau premier ministre impliqué dans une affaire de mœurs

Le secrétaire général du gouver-nement japonais et bras droit de M. Toshiki Kaifu, le nouveau pre-mier ministre, a reconnu jeudi 24 août avoir eu une liaison avec une jeune bôtesse de bar. M. Tokuo Yamashita, âgé de soixante-neuf ans et père de cinq enfants, a confirmé les informations publiées le même jour par l'hebdomadaire Shukan Shicho, même si elles contenaient,

seion lui, *« quelques exagérations ».*M. Yamashita a présenté à la population nipponne ses *« plus sin*cères excuses » pour ce « scandale » au cours d'une conférence de presse. J'admets avoir eu une liaison (\_). Je ne puis justifier ce que j'ai fait. » Recomaissant que sa conduite portait « un coup sévère » à M. Kaifu, il a promis de faire de son mieux pour « deventr un mell-leur politicien afin d'améliorer la situation politique du parti au pouvoir. -

de la jeune femme, dont le nom n'a pas été dévoilé, avec M. Yamashita aurait débuté en 1984 après que celui-ci eut abusé d'elle dans son bureau où ils avaient pris un verre ensemble et regardé un film vidéo pornographique. Cette liaison prit fin en 1987. M. Yamashita lui a remis, peu avant sa nomination comme principal collaborateur du premier ministre, une somme de 3 millions de yens (100 yens = 4,60 F) : il a toutefois démenti avoir agi ainsi pour acheter le silence de la jeune personne, mais seulement pour l'aider à sortir de difficultés

Le prédécesseur de M. Kaifu à la tête du gouvernement, M. Sosuke Uno, avait été contraint de démissionner au début du mois après avoir été éclaboussé par un scandale de mœurs. – (AFP, Reuter.)

### CHINE

# Le recteur de l'université de Pékin a été remplacé

PÉKIN

de notre correspondant

Un économiste marxiste orthodoxe a remplacé un mathématicien libéral à la tête de l'université de libéral à la tête de l'université de Pékin (Beida), « punie » pour son rôle d'avant-garde dans le soulèvement du printemps dernier. Nulle mention n'a été faite, dans l'amonce officielle de ce remaniement, mercredi 23 août, des bruits qui avaient courn au cours da l'agitation selon lesquels le recteur de Beida, M.Ding Shisun, avait menacé de démission-Sinsun, avait menacé de démission-aer pour protester contre le refus des autorités d'ouvrir le dialogue avec les étudiants contestataires. Le vice-ministre de l'éducation, M.He Dongchang, a au contraire loué son passage à la barre de la plus presti-gicuse université de Chine, qu'il tecuit depuis 1984.

A l'éviction pour cause de « libéralisme bourgeois », le pouvoir a préféré prendre au mot une demande antérieure du mathémati-

cien, âgé de soixante-deux ans, d'être relevé de ses fonctions pour retourner à l'enseignement, « pour raisons de santé et autres ». Cet « autres » qui fait la nuance entre rotation académique routière et rotation académique routière et limogeage politique se retrouve dans la personnalité de son successeur, M.Wu Shuqing, ancien vico-recteur de l'Université du peuple. Agé de cinquante-six ans, l'économiste a déclaré qu'il s'appaierait en premier lieu sur le comité du Parti communiste premier à l'université — renforcé. mste propre à l'université – renforcé par un apparatchik de la municipa-lité de Pékin agé de quarante-deux ans - pour accomplir la tâche que hi a assignée le régime : le vice-ministre présent à la cérémonie de passation des pouvoirs a émis · l'espoir que l'université adhérera aux orientations socialistes » afin de former un contingent de diplômés à la fois « rouges et experts ». Dans cet ordre, comme sous Mao.

 M. Lech Walese aimerait rencontrer M. Mikhail Gorbat-chev. — « J'espère pouvoir me rendre en URSS à l'invitation du Soviet suprême pour rencontrer le président Mikhaïl Gorbatchev », déclare M. Lech Walesa dans une interview publiée, jeudi 24 août, par le grand quotidien japonais Asahi Shimbun. Dans cet entretism, le leader de Solidarité parle du dirigeant soviétique comme d'un « homme respectable pour ses capacités ». — (AFP.)

# Le Français en retard d'une fenêtre

- (Publicité) -

Nos voisies d'Outre-Rhin les chengent trois fois plus que nous. Pour tetter est-cacement contre la bruit, le froid et les effractions. ISO-FRANCE-FORETNES stractors. SO-FRANCE-FGRETIVES vient poser dens ta journée cas fendares qui sont le clé du confort. La technique exclusive du premier spécialiste parisien permet de gagner ausei en clerté. Garante dix arts. Devis gratuit — Magasin d'exposition, 111. rue Lefayette (10-) MF Gare de Nord, 48-67-18-18.

Chaque année depuis 1967, nous obtenons 80 à 90 % de reçus dans les classes prépa

## MEDECINE PHARMACIE

Une année de préparation scientifique intensive d'octi pour les bachellers D et C
 Egalegnent drouves malele.

La première préparation de France depuis 1987 57, rue Charles Lafithe 92200 NEUILLY SUR SEINE 47 45 09 19 - 47 22 94 94

# Mort du psychiatre Ronald D. Laing

Le psychiatre écossais Ronald David Laing est décédé, mercredi 23 août à Saint-Tropez, des suites d'une crise cardiaque. Il avait été, avec David Cooper, mort il y a trois ans à Paris (*le Monde* du 31 juillet 1986), l'un des fondateurs de l'antipsychiatrie.

¡Né à Giasgow en 1927, Ronald Laing a fair ses études à l'université de cette ville. Docteur en médecine en 1951, il se consacre ensuite à la psychiatric et à la psychiatric et à la psychiatric et à la psychiatric et à la psychianalyse. Spécialisé dans l'étude du milieu social et familial des schizophrènes, il public de nombreux ouvrages dont le célèbre la Politique de l'expérience, paru en 1969 aux Editions Stock. Parmi ses autres livres traduits en français : le Mod divisé traduis en français : le Mol divisé (1970), la Politique de la famille (1972), Nocuds (1977), les Paits de la vie (1977), Est-ce que tu m'atmes? (1978), Conversations avec mes enfants (1979), Sounets (1980).

Tous cas ouvrages out été publiés aux Editions Stock. D'autre part, la Voix de l'expérience est paru au Seuil en 1985, de nême que Sagesse, déraison et folie.]

M. Verdiglione en clinique. - M. Armando Verdigione, le celè-bre psychanalyste transalpin, condamné en juillet 1986 à quetre ans de prison en vertu d'une étrange loi dite de « circonvention d'incapa-ble » (abus d'influence), a été transféré, lundi soir 21 août, de sa prison de Milan dans une clinique de la ville. Il aurait perdu plus de 20 kilos en six semaines, « Anoraxie et problèmes gastriques », ont pour l'instant dia-gnostiqué les médecins de la clinique, tandis que ceux de l'établissement péritentiaire estiment que « le détenu Verdiglione cherche à faire pression sur la justice en jouant avec sa santé ». — (Corresp.)

Le muséro du « Moude » daté 24 août 1989 a été tiré à 505 638 exemplaires

Ce soudain retour en grâce de l'unité d'action dans la stratégie de la centrale de Montreuil est, à vrai dire, assez inattendu. Les textes du 43 congrès, en mai dernier, ne laissaient en effet guère entrevoir une remise en cause du splendide isole-ment pratiqué par la CGT et illustré par l'affaire des «dix» de Renault. Anjourd'hui, explique M. Henri Krasucki, - les conditions ont changé, quand les travailleurs res-sentent le besoin de lutter, ils éprouvent naturellement le besoin d'unité ». Le secrétaire général en vent pour preuve l'appel commun à la orève et une manifestation unitaire lancés par les syndicats SNUI, CGT, FO et CGC de la direction générale des impôts (le Monde du générais 24 août).

Mais M. Krasucki observe par ailleurs que, - sur des questions impor-tantes, les déclarations – voire les positions se rapprochent - entre son organisation et les autres. - Faut-il que les divergences nous empêchent de nous retrouver ensemble avec les travailleurs - pour «impulser la défense de revendications qui peuvent et doivent nous rapprocher? », interroge-t-il. A ce titre, le secrétaire général de la CGT ne dissimule pas e le changement de ton perceptique le changement de Force ouvrière, ble dans les rangs de Force ouvrière, qui paraît davantage privilégier le

. M. Giscard d'Estaing s'entretient avec M. Roland Dumas. - M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a rencontré, mercredi 23 août, à Paris, M. Roland Dumas, ministre des affaires étrangeres, afin d'évoquer les demiers développements de la situation internationale, notamment en Pologne et au Liban. L'ancien président de la République a également examiné, avec M. Dumas, les initiatives qu'entend prendre le gouvernement durant les six mois de présidence française du conseil européen.

syndicalisme de contestation depuis la prise de fonctions de M. Marc Blondel, lui semble - encourageant - dans la mesure où cette organisation avait - avant même son congrès commencé à adopter des positions plus combatives et critiques ». Un satisfecit qui risque d'embarrasser le successeur de M. André Bergeron... La main tendue par la CGT est destinée à faire pièce « à un patro-

nat insatiable qui prétend imposer ses exigences rétrogrades et au gouvernement de M. Michel Rocard qui - mise sur l'isolement des sala-riés qui engagent une action, sur leur lassitude -. Pour M. Heuri Krasucki, . tous les projets connu marquent la volonté d'imposer coûte que coûte les choix de régression » qu'il s'agisse de la réforme de la Sécurité sociale, du changement de statut des PTT et GIAT ou de l'ouverture des magasins le diman-che. Selon Ini, le budget pour 1990, aggrave les injustices, les inégalités sociales et n'apporte aucun annonce de solution positive à quelque problème que ce soit sans oublier - les mille militants syndicaux qui sont chaque mois jetés hors de leur entreprise .

Si la CGT fait des avances aux autres syndicats - y compris au niveau européen - elle reste toujours aussi virulente à l'égard du patronat et du gouvernement. Cette attitude risque de réduire la portée de l'appel lancé à des organisations qui continuent de privilégier la négo-ciation. Par ailleurs, la réaction unitaire des syndicats des impôts demeure un exemple isolé alors que la « montée des luttes sociales » évoquée par la CGT tarde à se

Au-delà des préoccupations tacti-ques de la CGT, la fonction publique et le secteur nationalisé constitueront néanmoins dans les prochaines semaines un premier test de la capacité des syndicats à mettre en veilleuse - ne serait-ce que provi-soirement - leurs divisions.

JEAN-MICHEL NORMAND.

 Bass rachète Holiday Inn. -La chaîne hôtelière américaine Holiday inn va passer sous le contrôle de la brasserie britannique Bass. Celleci, qui avait déjà acquis en 1987. 191 hôtels de la chaîne, essentiellement hors d'Amérique du Nord, a annoncé jeudi 24 août avoir signé un accord de principe en vue du rachat pour 1,98 milliard de dollars des activités d'Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). La réalisation de la transaction porterait à 1 600 le nombre d'hôtels sous le contrôle du groupe britannique, avec 320 000 chambres alors qu'il n'en possédait que 54 000 au printemps.

### A Gaza Deux Palestiniens tués par balles

Des soldats israéliens en civil circulant à bord de voitures banalisées ont tué, mercredi 23 adilt. à Gaza un militant palestinien qui confis-quait des cartes d'identité émises par Israël.

Au camp de réfugiés de Rafah, dans la bande de Gazs, un garçon agé de onze ans, Djad Allah A-Sayed Al-Aker, a été tué par balles lors d'affrontements entre soldats et manifestants qui ont duré toute la journée et qui auraient aussi fait cina blessés.

Par ailleurs, l'armée israélienne a confirmé, jeudi matin, l'enlèvement d'un Israélien dans la ville arabe de Tulkarem, en Cisjordanie, par des Palestiniens masqués, armés de cou-teaux et de haches. - (Reuter, AP.)

# **PUBLICATION JUDICIAIRE**

Par arrêt contradictoire rendu le 21 décembre 1988, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5º chambre, a déclaré SEMIDEI, épouse COSTANTINI Plerrette, née le 10 juillet 1947 à Sorbo-Ocagnano (20286), et COSTANTINI Pierre, né le 7 juillet 1942 à Versailles (78), demeurant à Marseille (13008), Rési-dence Flotte, bât. 8, coupables de FRAUDES FISCALES courant 1982 et 1983.

Les a condamnés chacun à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25 000 F. Pour extrait confor P./LE GREFFIER EN CHEF.

ABCDEFGH